

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

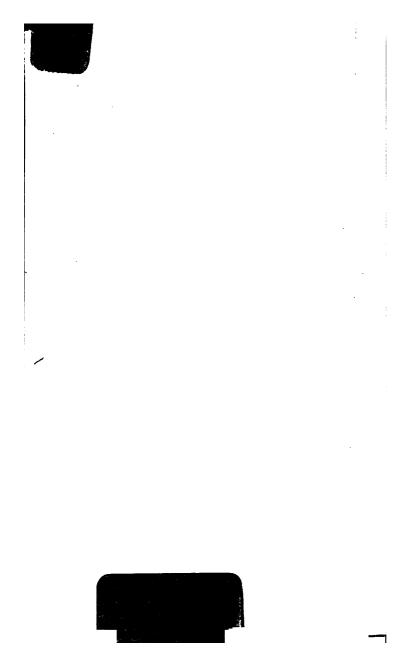

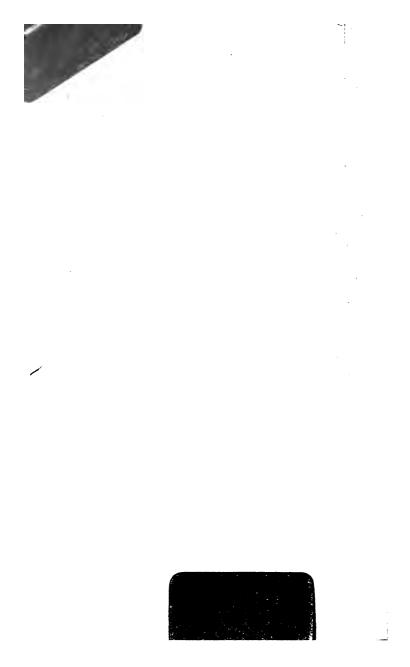

NTFL (Banier) Ovid

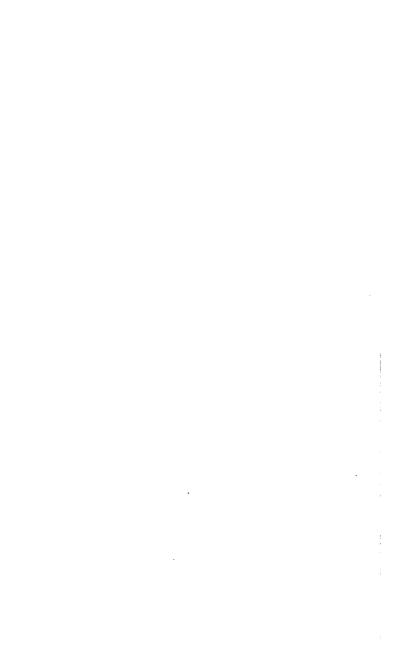

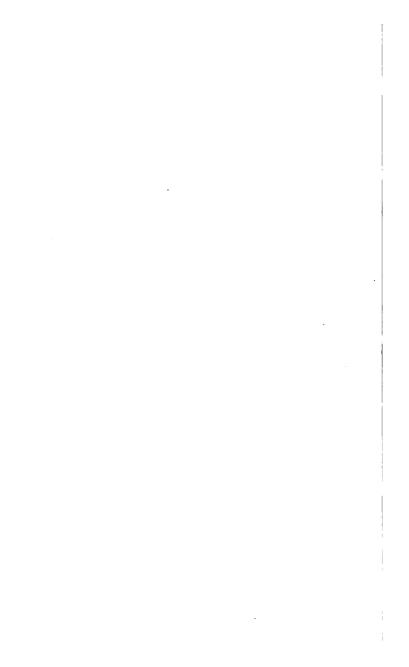

NTFL (Banier)

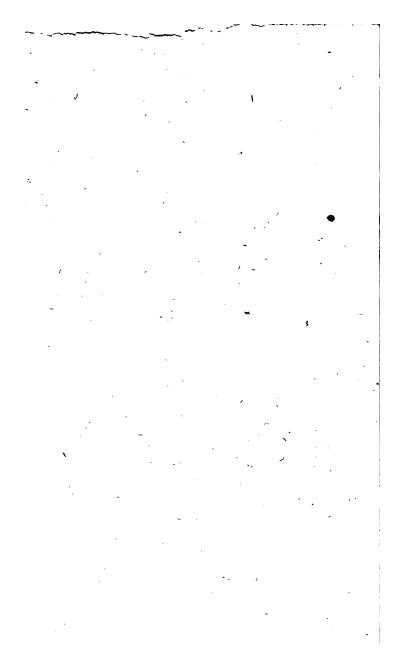

#### LES

### METAMORPHOSES

## DOVIDE.

TOME TROISIÉME.

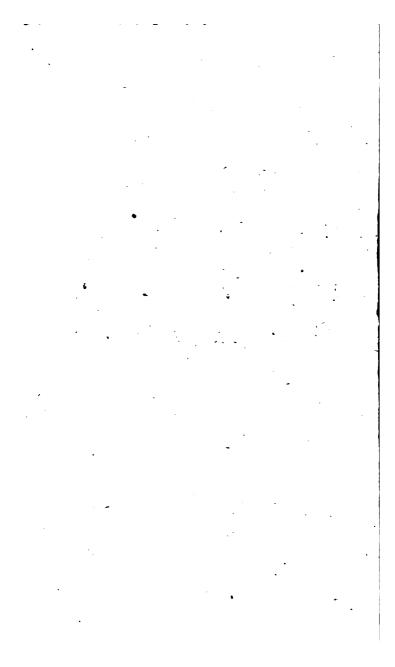

# **D'OVIDE**,

TRADUITES EN FRANÇOIS,

AVEC DES REMARQUES

ET DES

EXPLICATIONS HISTORIQUES.

Par M, l'Abbé B A N I E R, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres.

NOUVELLE EDITION,

Augmentée de la Vie d'Ovide, & enrichie de Figures en taille-douce.

TOME TROISIEME.



A PARIS, Aux dépens de la Compagnie.

M. D.C.C. L.VII.

Avec Approbation & Privilége du Roy.

#### 医隐肢征 建砂块合物 经营

100 YEARY TOOK

120685B

\*

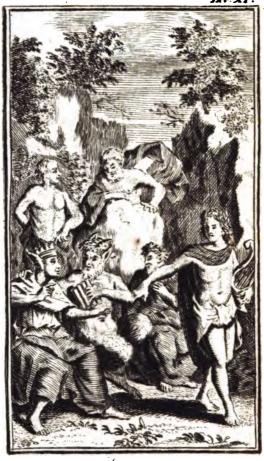

NITAS puni par APOLLON.



#### LES

#### METAMORPHOSES

#### DOVIDE

LIVRE ONZIEME.

#### 

### F A B L E S I. & I I. ARGUMENT.

Tandis qu'Orphée chantoit ainsi sur le Mont Rhodope, les Dames de Thrace dont il méprisoit les tendres empressement prositérent de la fureur que leur inspiroient les Orgies qu'elles célébroient, & le mirent en pièces; un Serpent qui voulut mordre sa tête que l'Hebre avoit portée dans l'Isle de Lesbos, fut changé en pierre, & les Bacchantes qui l'avoient déchiré, en arbres de différentes espèces.



Renés attiroit ainsi par la douceur de son chant, les animaux, les arbres, & les rochers, lorsque les semmes de Thrace couvertes de peaux de bêtes sé-

qui accordoit sa Lyre au son de sa voint

Tome III.

» Le voilà, dit une de ces Bacchantes en » branlant la tête, le voilà cet homme qui "n'a pour nous que du mépris. « En parlant ainsi, elle lui porte contre le visage un coup de son Thyrse, qui se trouvant environné de feuilles, ne lui sit qu'une légére contusion: une autre lui jetta une pierre, qui devenue sensible au son de sa Lyre, vint tomber à ses pieds, comme si elle eût voulu lui faire réparation de l'emportement de ces femmes insensées, qui dans ce moment ne mirent plus de bornes à leur fureur. Le tumulte augmente, & on voit régner de tous côtés l'horreur & la confusion. Cependant les armes dont elles se servoient, seroient devenues inutiles, & la Lyre d'Orphée les auroit enchantées, si les hurlemens. & le bruit des Tambours & des Flûtes, n'avoient empêché de l'entendre. Au milieu de ce tumulté, l'infortuné Orphée fut blessé de plusieurs coups de pierres, & après que les Bacchantes eurent chasse les oiseaux, les Serpens, & ce nombre prodigieux d'animaux, qui charmes de ses doux accens, formoient un cercle autour de lui, elle portent fur lui leurs mains sanglantes & l'environnent, comme les oiseaux qui apperçoivent pendant le jour un Hibou, ou comme les chiens autour d'un cerf qu'ou lâche le matin dans l'Amphithéatre. Elles, l'attaquent de

#### DOVIDE/LWXI: ...

rous tôtés, & lui donnent plusieurs coups de leurs Thyrses, qui n'étoient pas destinés à cet usage. L'une sui jette à la tête des mottes de terre l'autre des branches d'arbres d'autres enfin des pierres & des cailloux; & comme fi le hazard avoit voulu fournir des armes à leur fureur, il y avoit près de là des Paylans, dont les uns labouroient. & les autres travailloient à la bêche, qui effrayés de ce tumulte, avoient pris la fuite & laissé leurs charrues & leurs autres outils. Les Bacchantes s'en faisuent, arrachérent même les cornes des Boufs. & vincent fondre sur Orphée avec de nouvelles armes. Ce fut en vain que pour les fléchir il leur tendoit les mains : ileur pour la premiére fois le malheur de ne pas attendrir ceux qui l'entendoient. Enfin elle le massacrérent & son ame grands Dieux! fort par cette même bouche qui avoir tant de fois charmé les animaux & rendu sensibles les rochers mêmes. Malhenreux Orphée, les oiseaux, les bêtes féroces & ces mêmes rochers, qui étoient si souvent accourus au fon harmonieux de votre Lyre, vous voyant rendre le dernier soupir, répandirent des torrens de larmes. Les arbres. dépouillés de leurs feuilles, les Fleuves grofsis par les pleurs qu'ils versérent; les Navades & les Dryades couvertes de deuil & les cheveux en désordre : tout fut sensible à vo-

tre mort: on voyoit ses membres épars de tous côtés, sa tête & sa Lyre étoient tombées dans l'Hebre, & par une merveille inouie, pendant qu'il les entraînoit, cette Lyre & sa langue même, quoique sans vie, faisoient encore entendre des sons lugubres & plaintifs, que les Echos répéroient sur le bord de ce Fleuve. Lorsqu'elles furent enfin entrées dans la Mer, & que les flots & les vents les eurent poussés sur les rivages de Lesbos, un ferpent voulut se jetter sur la tête d'Orphée; mais dans le temps qu'il ouvroit la gueule pour la dévorer, Apolton le changea en tocher, avant qu'il l'eut refermée, & le laissa ainsi dans l'attitude d'un ferpent qui est prêt à mordre. L'ombre d'Orphée descendit aux Enfers, où après avoir parcouru tous les endroîts qu'il avoit vûs autrefois, il alla dans le lieu qu'habitent les gens de bien, où ayant rencontré sa chére Eurydice, il lui donna toutes les marques de la plus vive tendresse. Depuis ce moment ils sont inséparables; quelquefois ils se promenent ensemble; quelquesois il la laisse marcher devant lui, quelquefois il la précéde; toujours il la regarde sans se mettre em danger de la perdre.

Cependant Bacchus afflige de la mort d'un homme qui présidoit à ses mystères, pour ne pas laisser impunisse crime des Da-

#### D'OVIDE Liv. XI.

mes de Thrace, qui l'avoient massacré, les changea toutes en arbres. Leurs pieds allongés s'arrachérent en terre dans le lieu ou elle se trouvérent, & y poussérent des racines. Comme on voit l'oiseau dont le pied se trouve pris dans le lacet qu'un chasseur ruse a cache, se remuer, s'agitet & faire mille efforts qui ne servent qu'à resserte nœud qui le rient arrêté; ces Bacchantes voyant leurs jambes anachées à la terre , s'efforcent de les en retirer, mais les racines qui en étoient sorties, les empêchem de se dégager. Elles regardent of sont leurs doigts, leurs pieces & leurs ongles, & elles n'apperçoivent que le tronc d'un arbre : ches veulent se frapper la poitrine pour marquer leur douleur, & elles ne frappent que du bois, enfin tout le reste du corps reçoit le même changement. Vous croiriez en les voyant que leurs bras sont des branches d'asbres. & vous auriez raison de le oroire.

#### Explication des Tables I. & II.

Pa l'a ce que j'ai dit d'Orphée & de sa more; l'a dans le Livre précédent, je pourpois me dispenser d'expliquer le Fable de ce Serpent, qui ayant voulu lécher le sang qui étoit sur la tête de ce grand Poèse, fat changé en pierre. On pout penfer en esset que se n'est qu'un épisede, dant on a cru devoir iembellicil Histoire, d'un homme si cé, lébae all je a sependant des Mythologues qui ous.

prétendu que les Anciens nous avoient laissé sous cette Fable l'Histoire d'un habitant de Lesbos, qui sur puni pour avoir attaqué la réputation d'Orphée. On regarda ce Critique comme un vil insecto, qui avoir cheresté à le nourrir du sang de ce Poète, on voit un propre la sur principal de disant propre la sur propre la sur

qu'il avoit été métamorphosé en pierre,

Comme les flors avoient porté à Lesbos la tête d'Orphée, on la mit dans un Temple d'Apollon, & on publia qu'elle y rendoit des Oracles. C'est Philostrate qui nous l'apprend dans son Philostete, où il dit que Dioméde & Néoproleme Eik d'Achille emmenérent ce Héros à Troye, après lui avoir oxpliqué l'Oracle qu'ils avoient reçu à Lesbos, & que la tête d'Orphée leur avoit sendu du sond d'un antre.

Dans le même Temple étoit aufii la Lyre d'Orphée, & on en disoittant de merveilles, que Néauthus fils du Tyran Pittacus l'achets det Prêtres d'Apollon; croyant qu'il suffisoir de la toucher pout,
attirer les Arbres & les Rochers; mais il y réussit si
mal, au rapport de Lucien qui raconte cette Histoire, que les Chiens du fauxbourg où il chantoir sur
cette Lyre; se jettérent sur lui & le mirenten piéces.

Pour ce qui regarde la métamorphole des Femmes de Thrace, qui furent changées en Arbres, pour avoit s'ait moisrir Orphée; c'est in embléme qui nous apprend que la plupart de ces Bacchantes furent punies pour avoir commis cer attentat, ou qu'elles périrent dans les Cavernes, ou elles s'étoient cachées pour évrer le châtiment qu'elles méritoient!

L'Antiquité nous la confervé quelques figures, qui reprélentent Orphée, & on en voit deux dans le cabinet du Marquis Maffei. Dans la première più de débout le l'entrée de la Caverne de l'Emeré.

D'OVIDE. Liv. XI.

près de Cerbere qui paroît attentif au son de sa Lyre. Dans la seconde il est assis sur une Roche, & joue d'un Instrument qui ressemble à notre Violon. Plusieurs Animaux qu'il a attirés sont autour de lui & paroissent attentis.

#### ପରତତତତତତ ତ ତତତତତତତତ

### FABLE III.

Bacchus quittant le séjour de la Thrace, après avoir puni les femmes, qui avoient massacré Orphée, & passant sur le Mont Tmole dans la Lydie, Silene qui l'accompagnoit s'égara, & des Paysans l'ayant rencontré Le présentérent à Midas Roy de Phrygie, qui le rendit à Bacchus. Pour reconnoître ce service, ce Dieu lui demanda ce qu'il desiroit, & Midas souhaita de pouvoir convertir en or tout ce qu'il toucheroit; ce qui lui fut accordé; il se repenut bientôt d'avoir obtenu un pouvoir si funeste; & ayant prie Bacchus de l'en delivrer, ce Dieu lui ordonna d'alter se laver dans le Pactole, qui depuis ce temps-là roule un Sable d'or.

P E u satisfait d'une vengeance si éclatante, Bacchus résolut d'abandonner la Thrace, théatre funeste de la mort d'Orphée. Accompagné d'une troupe moins cruelle & moins barbare, il alla visiter les

côteaux du Tmole, les rives du Pactole, qui ne roulant pas en ce temps-là un sable d'or , n'avoit pas encore excité la cupidité des hommes. Les Satyres & les Bacchantes étoient avec ce Dieu, mais Siléne n'avoit pû le suivre : quelques Paysans l'ayant rencontré yvre & chancelant autant par son grand âge que par le vin; après l'avoir paré de guirlandes & de fleurs, le conduisirent devant Midas, qu'Orphée, & l'Athénien Eumolpe avoient autrefois instruit dans les mystères de Bacehus. Dès que ce Prince eut reconnu qu'il avoit en sa puissance un Ministre sidéle du culte de ce Dieu, il le reçut magnifiquement, & le retint pendant dix jours, qui furent employés en réjouissances & en festins. Ensuite il alla luimême dans la Lydie, & le rendit à Bacchus. Ce Dieu charmé de revoir son pere nourricier, ordonna au Roy de Phrygie de lui demander tout ce qu'il souhaiteroit. Midas qui ne prévoyoit pas les suites dangereuses de sa demande, le pria de faire en sorte que tout ce qu'il toucheroit devînt or. Bacchus saché qu'il n'eût pas désiré quelque chose de plus avantageux, lui accorda un pouvoir qui alloit lui être tout à-fait inutile, & le Roy qui se erut au comble de la félicité, se setira très-satisfait de la grace qu'il venoit d'obtenir. Comme il sedéhoit d'une faveur fr finguliére

#### D'OVIDE. Luv. XI.

fingulière, il prit d'abord une branche d'arbre, & elle fut aussi-tôt changée en un rameau d'or. Il arracha quelques épis de blé. qui devincent dans le moment la plus précieuse de toutes les moissons. Il cueillit une pomme qu'on auroit prise un moment après pour une de celles qu'on trouve dans le Jardin des Hespérides. A peine eut-il touché les portes de son Palais, qu'elles commencérent à jetter un éclat surprenant. Lorsqu'il se lavoit les mains, l'eau preneit une couleur qui auroit trompé Danaé. Charmé d'une vertu si extraordinaire, Midas se livroit à tous les transports de sa joye, lorsqu'on vint l'avertir qu'on avoit servi. Quand il fut à table, & qu'il voulut prendre du pain, il le trouva converti en or. Il porta à la bouche un morceau de viande, & il ne trouva que de l'or sous la dent. Lorsqu'on lui présenta à boire du vin mêlé avec de l'eau, il n'avala qu'un or liquide. Surpris d'un prodige si nouveau, pauvre & riche tout à la fois, il déteste une opulence si funeste, & se repent de l'avoir souhaitée. Au milieu de l'abondance, il ne peut ni assouvir sa faim, ni étancher la soif qui le dévore; & cet or qui avoit fait l'objet de tous ses vœux, devint l'instrument de son supplice. », Pere Bacchus, dit-il alors en levant les " mains vers le Ciel, je reconnois ma faute, Tome HI.

LES METAMORPHOSES " pardonnez-la moi, & délivrez-moi, je yous prie, d'un état qui n'a que l'appaprence de bien, « Baschus qui est un Dieu doux & bienfaisant, touché du repentir de ee Prince, voulut bien lui accorder la demande: "Allez, lui die d, vous lavor dans , le Fleuve qui coule près de la ville de "Sardes. Romontez jusqu'à la source, & o quand vous y ferez arrivé, plonges-vous v dedans, afin que l'eaven passant sur votre » acte puisse esfacer la saute que vous avez » commise. « Midas obéit à cet ordre, & en perdant la vertu de convertir en or tout ce qu'il touchoit, il la communique au Pa-Aole, qui depuis ce temps-là roule un sable d'or. Comme ce Fleuve se déborde quelquefois & inonde les campagnes voilines, on y trouve encore quelques veines de l'ot qu'il y laissa.

#### Explication de la troisième Fable.

Es Payens avoient divisé leurs Dieux en plufieurs classes. Dans la dernière qu'Ovide nontre la populace des Dieux, étoient les Saryres & les silémes. Ceux-ci, suivant la tremurque de Pausanius (a) n'étoient eux-mêmes que des Saryres avancés en âge. Cependant parmi les Silénes il y en avoit un à qui on donnoit ce nom par excellence; & c'est celui dont il s'agit dans cette Fable; personnage mystérieux, sur lequel les Anciens ont utibité

<sup>(</sup>a) In Anie.

glusieurs Fables. Si nous en croyons Pindare & Pausanias ( , ), il étoit né à Maléa, & Théopompe cité par Elien (b) lui donne une Nymphe pour mere. Inférieur aux Dieux, il étoit au-dessus de l'homme, & n'étoit point comme lui sujet à la mort. Les descriptions qu'on nous en a laissées se ressemblent assez. Il étoit de petite taille, gros & charnu, la tête chanve, le nez camus, le visage rubicond, & plein de ces marques qui distinguent les yvrognes des autres hommes. On le représente souvent ou sur un Ane, sur lequel il a bien de la peine à se soutenir, ou marchant appuyé sur un Thyrse, ou sur un bâton. Des portraits de Silene on n'en manque pas, & on peut en voir un grand nombre dans le premier Tome de l'Antiquité expliquée (c); mais jamais Peintre ni Sculpteur ne le représente avec tant d'art que Virgile dans sa sixième Eclogue. De jeunes gens le rencontrent yvre à son ordinaire. l'attachent avec des guirlandes, & la belle Eglé lui barbouille le visage avec du jus de Mûres. C'est en cer état qu'on l'oblige à chanter, & il débite une Philosophie assez mysterieuse, quoi qu'en dise un de nos beaux esprits, qui condamne également & l'Eclogue & les Chansons de Siléne (d). Tous les Anciens conviennent que Siléne avoit pris soin de l'éducation de Bacchus, & on le trouve presque topjours ou avec ce Dieu ou avec les Bacchantes. Si pousen croyons même l'Auteur qui porte le nom d'Orphée, Siléne étoit très-agréable aux Dieux, & le trouvoit souvent dans leurs assemblées. C'est sur sette idée, pour le diresen passant, que l'Empereur

<sup>(</sup>a) Lib. III.

<sup>(</sup>b) Varia Hifter. Lib. III. Cap. EVIII. (c) Beg. 2444 ff munner

<sup>(4)</sup> M. de Foncenelle, Digreffon fur les Anciens & fur ten

Julien lui fait jouer le premier rôle dans ses Césars. On se tromperoit cependant si on ne regardoit Silene que comme un vieux débauché presque toujours yvre, puisqu'on le peint souvent comme un Philosophe & comme un grand Capitaine. Ce que nous venons de rapporter d'après Virgile, & ce que nous dirons dans la suite sur l'autorité de Théopompe nous donne lieu d'en avoir cette idée; & e'est aussi le portrait qu'en fair Lucien (a), lorsqu'il dit que des deux Lieutenans de Bacchus, l'un étoit un petit Vieillard, camus, tout tremblant, vetu de jaune, ayec de grandes oreilles droites, & un gros ventre, monté, la plupait du temps, sur un Ane, ou à son défaut, appuyé sur son bâton, mais au reste grand Capitaine; l'autre, c'est-à-dire, Pan, un Satyre connu, &c.

Enfin Ovide & Hygin (b) racontent que quelques Paysans Phrygiens ayant rencontré Siléne près d'une Fontaine, dans laquelle suivant Xénophon, (c) on avoit mis du vin qui l'avoit enyvré, le condnistrent à Midas, qui après l'avoir régalé magnifiguement le rendit à Bacchus. C'est dans cette entrevûe, suivant Théopompe, cité par Elien (d) qu'il eut une conversation avec Midas sur ce Monde inconnu, dont Platon & quelques autres Philosophes ont tant parlé. » L'Asie, l'Europe & la Lybie, " lui dit-il, ne font que trois Isles que l'Océan enp vironne de tous côtés; mais il y a au-delà des Mers wan vaste Continent, dont on ne connost point nies bornes. Les hommes & les animaux qui l'hapolitent sont beaucoup plus grands, & vivent plus » long-temps que nous. Leurs Villes sont belles & n magnifiques, leurs coutumes différentes des noptres, & ils se conduisent par d'autres Loix. On

(a) Dans son Traiss de Basebus. (b) Fab. CXCI.

#### D'OVIDE, LIV. XI. Dy trouve sur tout deux Villes fort singulières, dont l'une s'appelle la Guerrière, & l'autre Sebafte, wou la pieuse. Ceux qui habitent la première sont pextrêmement adonnés à la Guerre, & font conptinuellement des entreprises sur leurs voisins, parils soumettens à seur empire. Les habitans de wla seconde sont pacifiques, & vivent dans l'aphondance. Les fruits & les moissons, sans avoir » besoin de culture, leur présentent tout ce qui est nécessaire à la vie. Au milieu des richesses. » exempts de maladies, ils vivent continuellement dans la bonne chere & dans la joye. Justes » & équitables, les Dieux se plaisent souvent à vem nir habiter avec eux. Les peuples Guerriers de la p premiére Ville, après avoir étendu leurs conquê-» tes dans ce vaste Continent firent une irruption » dans le nôtre, & vinrent au nombre d'un million nd hommes jusques dans le Pays des Hyperbopréens; mais après avoir vû leur manière de vivre, wis les jugérent indignes de leur attention, & se pretirérent. Ces guerriers au reste meurent rare-» ment de maladie : ils sont presque toujours tués » dans les combats. On trouve encore, ajoûta-t-il. » dans ce nouveau Monde, un Peuple nombreux, sappellé Mérope, & à l'extrêmité du Pays qu'ils whabitent, un lieu nommé Anoste, c'est-à-dise, » sans retour, parce qu'on n'en revient jamais. C'est » un abîme affreux, éclairé seulement d'une sumiére rougeatre. Là se trouvent deux Fleuves, » dont l'un est le Fleuve de la tristesse, l'autre de la wjoye & du plaisir. Des Arbres de la grandeur d'un »Platane croissent aux environs. Ceux qui manngent du fruit des Arbres du Fleuve de tristesse, »passent leur vie dans l'affliction, & pleurent jul-»qu'au demir soupir; ceux qui mangent du seuit

n des Arbres qui croissent près de l'autre Fleuve... noublient le temps passé, perdent leurs inclinanations, & repassent par les dissérens ages de l'eurnouvie jusqu'à l'enfance où ils meurent.

Je n'ai pas de peine à souscrire au jugement Elien, qui regarde ce discours comme une Fable; mais celui que Virgile met dans la bouche du même Siléne, & ce que Plutarque lui fait dire sur la more & fur d'autres matières morales, me persuadens qu'il étoit un homme fort extraordinaire. Quelques Auteurs prétendent même qu'il a régné dans la Carie, & qu'il étoit contemporain & ami de Midas ... à qui les conseils d'un Philosophe fi lage & fr éclaire furent d'un grand seconte dans l'administration de ses Etats. Enfin on peut dire qu'il n'a passé pour être le pere nourricier de Bacchus, que parce qu'ifintroduifit fon culte dans la Phrygie & dans les-Pays voisins. Et voilà pourquoi on le trouve prefque toujours accompagné des Bacchantes & des surres Ministres des Orgies. Quoi qu'il en soit, onajoute à la Fable que je viens d'expliquer, que Bacchus pour reconnoître l'obligation qu'il avoit à Midas, lui avoit donné le pouvoir de changer en er tout ce qu'il toucheroit, ce qui l'incommoda st sort dans la suite, qu'il sur obligé de s'adresser à ce même Dieu, pour le prier de lui oter cette vertu se disconstance que je télerve pour la l'able suivante.



# FABLESIV. V. & VI.

#### ARGUMENT

Pan charmé des éloges que lui donnoient les Nymphes qui l'entendoient jour de la fict, en devine se ser qu'il esa dester Apolton. Tmale pris pour arbitre, jugea que le son de la Lyre de ce Dien , l'emportoit fur la filte , de Pan, & tous le monde souserivis à ce jugement. Midas fut le feul d'un avis contraire; · Apollon pour punis & manquer fa flupidité, lui donna des orcilles d'ans. Comme personne ne s'ésoit appreçu de ceste vengeance & Apollon, Midas cacheis avec foin cerse differmist, mais for Berber l'ayant decouverte, & n'en of ant rien dire, il fit un mon en terre, où il diposa un seeres qui - l'embarrassoit ; il en sartit peu de semps après des roscaux qui publiérent que Midas avois des oreilles d'âne. Apollon & Nepsune diguises en Maçons, s'offrirent moyennant ane fomme dont ils convintent avec Laomedon , de bâtir les murailles de Troye. Lorfque l'ouvrage fut fini, ce Prince refusa de les satisfaire: ce qui irrita si fore Neptune . qu'il inonda toutes les campagnes voisines. Pour l'appaiser, Laomedon sut obligé d'exposer sa fille Hestone à la fureur d'un mon-

fire. Hercule l'ayant délivrée, le perfide Laomedon refusa de lui donner l'attelage qu'il lui avoit promis. Hercule pour se venger, s'accagea la Ville de Troye, & emmena Hesione, qu'il sit épouser à son ami Telamon.

# I n a s haissant depuis ce temps-là l'or & les richesses, n'étoit occupé que des plaisirs de la vie champêtre; compagnon de Pan , il le suivoit dans les montagnes & dans les antres où il se retiroit: mais le commerce de ce Dieu ne le rendit ni plus subtil, ni plus délié: sa stupidité devoit encore lui être fatale.Le Tmole est une Montagne qui s'étend depuis Sardes jusqu'à la petite ville d'Hypepe. Elle est fort élevée & fort escarpée, & de son sommet on découvre la Mer. C'étoit sur cette Montagne que Pan s'applaudissant un jour en présence de quelques jeunes Nymphes qui l'écoutoient, sur la beauté de sa voix & sur les doux accens de sa flûte, eut la témérité de les préférer à la Lyre & aux chants d'Apollon. Il poussala vanité jusqu'à lui faire un defi, & prit le vieux Tinole pour l'arbitre d'un combat si inégal. Pour être en état de mieux entendre x ce Dieu, aprèss'être assis sur le sommet de sa montagne, écarta tous les arbres qui étoient autour de ses oreilles, & ne garda qu'une couronne de Chêne, dont les glans pendoient sur son front. S'é-

D'OVIDE. Lrv. XI. tant ensuite tourné du côté de Pan, il lui dit qu'il n'avoit qu'à commencer, & qu'il étoit prêt à l'entendre. Pan se mit aussi tôt à jouer sur sa flute un air champêtre, dont Midas, qui étoit prélent à cette dispute; parut enchanté. Après que Pan eut fini, Tmole se tourna du côté d'Apollon, & toute la Forêt suivit le mouvement de sa tête, Apollon couronné de Laurier, & vêtu d'une robe couleur de pourpre , qui traînoit jusqu'à terre, se leva pour chanter à son tout. Il tenoit de la main droite l'archer, & de la: main gauche une Lyre d'yvoire enrichie de pierres précieules, qu'il toucha avec tant de délicatesse, que Tmole charmé de ses doux accens, décida que la Flûte de Pan devoit céder la victoire à la Lyre d'Apollon. Tous les assistans approuvérent un jugement si lage: Midas seul osa le blâmer, & le trouva injuste. Apollon ne voulant pas que des oreilles figroffieres conservassent plus longtemps la figure de celles des autres hommes ; les lui allongea, les couvrit de poil, & les rendit mobiles: en un mot il lui donna des oreilles d'ane. Le reste de son corps ne sur point changé. Midas prenoit grand soin de eacher cette difformité & la couvroit sous une Tiare magnifique. Le Barbier qui avoit soin de ses cheveux, s'en étoit apperçu, mais A n'avoir osé en parler à personne. Incommodé de ce secret, il va dans un lieu écarté, sait un trou dans la terre, s'en approche le plus près qu'il lui est possible, de dit d'une voix basse que son maître avoit des oreilles d'âne, ensuite il rebouche le trou, eroyant à avoir ensermé son secret, de se retire. Que sque temps après il sortit de cet endroit une grande quantité de roseaux, qui étant secs au bout d'un an, de étant agités par le vent, trahirent le Barbier en répétant ses paroles, & apprirent à tout le monde que

Midas avoit des oreilles d'ane.

Apollon, après s'être vengé de Midas, abandonna le Mont Tmole, & prenant son essor au milieu des airs, passa le détroit de l'Hellespont, & s'arrêta dans les Etats de Laumedon. A droite est le Promontoire de Sigée, à gauche celui de Rhétée, & au mifieu de cet espace un Temple dedié à Jupiter Fanomphée. Ce for de la qu'Apollon appergut Laomédon qui commençoir à faire bâtir les murs de Troye: ouvrage difficile à exéeuter, & qui ne pouvoit l'être qu'avec beaucoup de peine & de dépense. Neptune & lui le deguisent, & s'étant présentés devant ce Prince, ils s'offrent de construire les murailles de sa ville,& conviennent d'une somé me d'argent pour leur récompense. L'ouvrage étant fini, le Roy manqua à sa parole, refusa de les satisfaire, & pour comble de

D'OVIDE. LIV. XI. perfidie, il joignir le parjure à l'injustice. Ton crime, lui dit Neptune, ne demeun rera pas impuni. " La vengeance fuivit de près la menace, & on vit des ce moment couler les eaux de la Mer vers le rivage de Troye - avec tant d'impétuolité, qu'en peu de temps tout le Pays en fut couvert, les Campagnes inondées, & l'espérance du Laboureur ensevelie sous les flors. Peu content d'un châtiment si terrible, Neptune exigea encore que la fille de Laomédon fût exposée à la sureur d'un Monstre, qui devoit fortir de la Mer. On attaché Hésione à un Rocher, & Hercule la délivre. Ce Héros demande au pere de la Princesse l'attelage de Chevaux qu'il hi avoit promis pour unservice simportant. Le Roy toujours perside le lui refuse, & Hercule saccage la Ville de Troye. Telamon reçoit Hésione pour sa récompense: parce que Pelée son frere, qui avoit aussi accompagné Hercule dans cette expédition, avoit deja épousé une Déesse \*. Quoique ce Prince eut Jupiter pour Ayeul, sa naissance toutesois lui faifoit moins d'honneur que ce mariage, puilqu'il étoit le seul des mortels qui pût se vanrer d'avoit épousé une Déesse; au lieu que plusieurs personnes pouvoient se gloriser comme lui de tiret leut origine du Souverain des Dieux

"Theis.



#### LES METAMORPHOSES \*

#### Explication des Fables IV. V. & VI.

MIDAS, selon Pausanias (a), étoit fils de Gordius & de Cybéle, & régna dans la grande Phrygie', ainsi qu'on l'apprend de Strabon (b) Le premier des deux Auteurs que je viens de nommer, dit qu'il avoit bâtr la Ville d'Ancyre, aujourd'hui Angoura, & celle de Pessinonte sur le Mont Agdistis, devenue célébre par le tombeau d'Attis, & le second dit seulement que lui & Gordius son pere faisoient leur résidence auprès du Fleuve Sangar, dans des Villes, qui au temps où il écrivoit n'étoient plus que de méchans Villages. Onignore le temps auquel Midas a vécu; mais s'il a été contemporain de Tmolus, comme il paroît par Ovide, ce que je dirai de ce Prince à la fin de cet Article, servira à fixer l'époque de son Régne. Comme Midas étoit fort riche & fort œconôme', on publia qu'il convertissoit en or tout ce qu'il tou-. choit; & l'on ne fait peut-être intervenir Bacchus dans cette Fable, que parce qu'il étoit le Dieu de la Vigne, & que Midas l'honoroit d'un culte particulier. On peut ajoûter encore que ce qui a donné lieu à cette Fable, c'est qu'il sut peut-ètre le premier qui trouva de l'or dans le Pactole, Strabon (c) en parlant des lieux d'où quelques Princes avoient tiré leurs richesses, dit seulement que Midas avoit trouvé celles qu'il possédoit dans les Mines du Mont Bermius, Des son enfance on avoit preva 'qu'il seroit extrêmement riche & fort ménager', sur ce que des Fourmis s'étant approchées de son Berceau, lui avoient mis des grains de ble dans la bouche. Comme il étoit fort grossier & fort stupide,

<sup>(&#</sup>x27;a') In Atticis (b) Lib. XII. Page 57to 60) Lib. XVI. Page 6800

on inventa la Fable du Jugement qu'il avoit porté en faveur de Pan contre Apollon; & on ajoûta que ce dernier, pour marquer sa stupidité lui avoit donné des Oreilles d'Ane. Le Schlaste d'Aristophane, pour expliquer cette Fable, dir qu'on avoit voulu marquer par là qu'il avoit l'oreille très-fine. comme cet animal, ou parce qu'il entretenoit des Espions dans tous ses Etats, ou enfin parce qu'il habitoit ordinairement dans un lieu nommé อ้างผ้าล les Greilles d'Ane (ส). Strabon rapporte que Midas avala du sang de Taureau dont il mourut; & Plutarque (b) ajoûte que ce fut pour se délivrer des songes sacheux qui l'assligeoient depuis longtemps. Si on pouvoit sçavoir le temps auquel les Cinimériens entrérent dans la Phrygie, il seroit aisé de fixer l'époque du Régne de Midas, puisque Strabon dit qu'ils y arrivérent au temps de sa mort. Comme Ovide parle du jugement de Tmolus que Midas désapprouva, il est à propos de parler de ce Tmolus & de sa Généalogie.

Tmolus Roy de Lydie, si aous en croyons Clitophon, étoit sils du Dieu Mars & de la Nymphe
Théogéne, & selon Eustathe, de Supylus & d'Eptonia. Un jour comme ce Prince chassoit, il apperçut une des Compagnes de Diane qui se nommoit Arriphé. Elle étoit parfaitement belle: &
Tmolus, sur le champ, en devint éperduement
amoureux: les passions des Grands sont presque
toujours violentes. Le Roy résolu de satisfaire la
seenne, poursuit vivetnent cette jeune Nymphe,
qui pour ne pas tomber entre ses mains, prit le
parti de chercher un asyle dans le Temple de
Diane. Mais que peut la crainte du Ciel sur le
sœur des Tyrans? Arriphé sur violée au pied des

<sup>(</sup>a) Lib. I. Puge 61.

#### **LES METAMORPHOSES**

Autels, un affront si sanglant la jetta dans l'acca-, blement, & elle ne voulut pas survivre un instant, au malheur qui venoit de lui arriver. Les Dieux ne laissérent pas sa mort impunie. Tmolus enlevé par le Taureau, tomba sur des pieux dont les paintes. le firent expirer au miliou des douleurs des plus cui-Santos. Ainsi périt se Prince qui fut inhumé sur la Montagne qui depuis porta son nom. Plutarque & . Tzerzes après lui , le mettent au nombre des Rois de Lydie. Je le croirois plus ancien que le Siège de Troye de fix - vingts ans ou envison; car entre Tmolus & Agamemnon, on trouve Tantale, Pélops & Attée. Ce qui forme précisément quatre générations. Or quatre générations, selon le calcul acqu le plus universellement, répondent à ce nome bre d'années que je viens de déterminer. Examinons maintenant pourquoi Tantale fait partie de cette Généalogie. Si l'on en croit Diodore, Paulonias Le plusieurs autres de nos plus célébres Ecrivains Tantale est fils de Jupiter, & dès-lors il ne sçauroir plus avoir rien de commun avec la Maison des Atyades. Mais M. de Meziriac a déja observé que les Auteurs sont très-partagés sur l'origine de ce Prinse. En effet le Scoliaste d'Euripide aussi bien que Tzerzès, le font naître de Tmolus, & de Pluto fille de Théoelyméne. Ces deux Compilateurs avoient fans doute consultés des monumens qui ne subsistent plus aujourd'hui; & leur témoignage doit être de quelque poids auprès des personnes éclairées. Aristide lui sait jetter les sondemens de la Ville de Sipylus, qui pour cette raison est appellée Tantalis dans les Ecriss de Pline le Naturaliste. On ne consient pas de sa fituation, non plus que des Provinces qui compospient les Etats de Tantale. Les uns les renferment dans les bornes étroites de la Lydie : quelques-autres le font régner en Phrygie : & il y

en a plusieurs qui soutiennent que les Paphlago. niens étoient soumis à son Empire. Pour moi je Luis persuadé que des opinions si différentes peuvent le concilier. Ne suffireit il pas de dire que les Pays dont il cit ici question, evojent été conquis par les Rois Prédécesseurs de ce Prince, qui cependant ne possédoit que quelques contrées de la Phrygie, qui étoient presque toutes sous la domination des Troyens. Il est sare que des Voisins puissans & ambitioux vivent long-comps en bonne intelligence. Tros entra dans les Etats de Tantale à la tête d'une Armée nombreuse. Le sujet qui donna missance à cette guerre est rapporté diversement. Si les Traditions qui dans tous les Siécles ont eu le plus de cours, étoient d'ordinaire les mieux établies, il faudroit rejetter sur l'enlevement de Ganymede les malheurs qui désolérent les deux Royaumes. Mais je serois tente de croire après He sodien, que Tros & Tantale devingent ennemis pag rapport à certaines Places dont ils se disputaient la possession. On en vint souvent aux mains, & il pézit beaucoup de monde de part & d'autre : enfin la Victoire le déclara pour les Troyens. Pélops successeur de Tantale, défait en plusieurs rencontres, fut obligé de se retirer dans la Gréce. Lui & ses enfans y formérent des établissemens considérables; & l'ancienne querelle des Phrygiens avec les Delcendans de Tantale, se renouvella lorsque Paris enleva Hélène, comme on le verra dans la suite.

Dardanus étaut; passé dans la Phrygie, où il épousa batéa sille de Teucer, monta sur le trône agrès la mort de son beau-pere, & régna soixante-deux ans. Erichthonius son sils qui lui succeda, sur pere de Tros; Ilus régna après sui, & laissa la Coupenne à Laomédon. Comme la Ville de Troye n'é-soit point encare environnée de munailles, de

#### LA LES METAMORPHOSES

Prince entreprit ce grand ouvrage, & y réuffit f bien qu'on l'attribua à Apollon. Les fortes digues qu'il falloit faire contre les inondations de la Mer. furent regardées comme l'Ouwrage de Neptune. Dans la suite les tempêtes ruinérent ces digues, & on publia que le Dieu de la Mer s'étoit vengé du perfide Laomédon qui lui avoit refusé le salaire dont ils étoient convenus. Ce qui donna encore plus de cours à cette Fable, c'est que le Roy de Troye, si nous en creyons Hérodote & après lui Eustathe, avoit employé pour bâtir ces murailles & ces digues, les trésors du Temple de Neptune. avec promesse de les y remettre, lorsqu'il seroit en état de le faire ; ce qui ne fut point exécuté. Homére ne dit pas que Neptune & Apollon eussent servi Laomédon dans ces Ouvrages, mais seulement qu'ils s'étoient obligés de garder ses Troupeaux pendant que tout le monde y étoit employé; comme on peut le voir dans Pausanias, qui outre l'autorité d'Homere, dont les Vers ne subsistent plus, cite l'ancien Poète Alcée. Ce qui revient au même, ainsi Horace a toujours eu raison de dire de ce Prince, mercede patta destuuit Deos (a). Lorsque les Digues dont je viens de parler furent rompues. que la Campagne se trouvainondée, & que la peste est commencé à désoler la Ville de Troye, on alla consulter l'Oragle; on cut pour réponse qu'il falloit, pour appaiser le Dieu de la Mer, exposer une fille du sang Royal. Le sort tomba sur Hésione, & elle fut livrée à la fureur d'un Monstre. Hercule, qui étoit alors sur ces côtes, s'offrit de la délivrer moyennant un attelage de six Chevaux, & réussit dans son entreprise (6); mais le Roy toujours perfide lui ayant refusé cette récompense, ce Héros (a) Ode III. Lib. III. (b) Voyez Apollodore Lib. III. Diod, Lib. III. &c, .

laccage.

#### D'OVIDE. LIV. XI.

sacagea la Ville, sit mourir Laomédon, laissa ses Etats à Podarce son sils, qui prit le nom de Priam, & emmena Hésione qu'il sit épouser à son ami Pelamon, qui l'avoir aidé dans cette entreprise.

Au rabais du merveilleux, cette Fable est aisée à expliquer. Par ce Monstre qui ravageoit la Campagne on doit entendre les inondations de la Mer, contre lesquelles il falloit élever des Digues, & Hésione devenue le prix de celui qui y réussiroit, passa pour avoir été exposée à la fureur d'un Monstre. Les six Chevaux promis par Laomédon, étoient des Vaisseaux qu'Hercule avoit demandés pour son retour; & pour faire voir que je n'invente pas à plaisir cette conjecture, c'est que les Anciens ont dit que ces Chevaux étoient si légers qu'ils maréhoient sur les eaux; ce qui ne peut s'entendre que d'un Vaissau à voite, ou d'une Galère. D'ailleurs croira-t on que pour un attelage, Hercule sôt entrepris un Ouvrage si long & si dissicile?

Lycophron (4) qui a toujours mis du mystère dans les faits les plus naturels, dit que le Monstre auquel Héfione fut exposée dévora Hercule, que ce Héros demeura trois jours dans son ventre & qu'il en fortit après avoir perdu tout le poil qu'il avoit sur le corps. Circonstances qui nous apprennent qu'Hercule & ses Compagnons furent obligés de se remettre dans l'eau pour élever ces Digues dont nous venons de parler: ce qui les incommode beaucoup: si toutefois on aime mieux dire avec Paléphate (b) qu'Hésione ayant été exposée à un Corsaire dont le Vaisseau s'appelloit pent-être la Baleine, Hercule vint à l'abordage, y sauta & en sortit blesse & vainqueur. Cet événement qui est attesté par tous les Anciens, est arrivé environ sinquante - cinq ans avant la derniére prise de

('a) In Alex. (b) De increde

26 LES METAMORPHOSES
Troye. Je dois avertir en finissant cette Explication, qu'on trouve dans Boissard un beau Groupequi représente Hésione & Telamon, avec cette
Inscription au bas.

Laomedon genuit; rapuit Tyrinthius Heros:
Mi soboles Ajax ex Telamene natus.

Outre Ajax, cotte Princesse ent de ce Mariage-Teucer, & ces deux Princes assistérent à la Guerrede Troye, dont on peut regarder l'enlévement de leur mere comme la première cause, ainsi que jele ditai dans une autre occasion.



# FABLES VII. VIII. & IX.

Protée ayant prédit à Thétis qu'elle auroit un fils plus puissant que son pere, Jupiter qui en étoit amoureux la céde à Pelée. La Déesse, pour éluder ses poursuites, prend différentes figures; mais Prove ayant consuille à Pelée de la lier pendant qu'elle dormoit, & de ne point la laiffer échaper, jusqu'à ce qu'elle fut revenue sous sa forme ordinaire, il l'épouse & la rend mere d'Achille. Pelée ayant tué son frere Phoque, va à Trachine pour être expit par Ceix que en étoit Roy. Ce Prince qu'il trouve dans l'affliction, lui apprend la mort de son frere Dédalion & l'histoire de Chione sa niéce, que Diane avoit suce d'un coup de flèche pour la punir de . fa vanité. Pendant que ce Prince raconte cette histoire, le Chef des troupeaux de Pelle vient lui apprendre qu'un loup dévoroit ses boufs sans qu'on put y mettre ordre. Thétis four de Psamathe qui l'avoit envoye pour venger la more de Phoque, la fléchit par ses prières, & le Loup est changé en rocher.

RoTEE s'entrerenant un jour avec Théris lui parla ains: "Déesse de la Mer, vous deviendrez Mere, d'un Fils qui 28 LES METAMORPHOSES

» par son courage & ses belles actions effan cera la gloire de son Pere, & sera plus ss puissant que lui. 4 Cet Oracle engagea Jupiter, quoiqu'amoureux de Thetis, de renoncer à son alliance. De peur que l'Univers ne vît quelqu'un plus puissant que lui, il céda toutes ses prétentions à Pélée son petit-fils. & lui ordonna d'épouser cette Déesse. Dans la Thessalie est un Isthme fait en sorme decroissant, & formé par des langues de terre. qui s'avancent dans la Met. Ce seroit un trèsbon port si l'eau y avoit plus de profondeur; mais à peine y couvre-t-elle le sable. Le rivage en est ferme, uni, point embarrassé de plantes marécageuses: on y marche sans aucune fatigue, & sans que les traces des pieds. y soient marquees. Près delà est un bois de Myrtes & d'Oliviers, au milieu duquel le trouve une Grotte tellement tailée, qu'ons ne sçait si c'est un ouvrage de l'art ou de la nature, il y a cependant beaucoup d'appamence que l'art s'en est mêlé. C'est dans cette-Strotte, Thétis, que vous veniez souvent toute me fur le dos d'un Dauphin & & que Pélée vous trouva endormie. Comme vous ne vouliez point confentir à les délits, il le mit en devoir en se jettant à votre cou, d'obsenir par la force ce que vous refusiez à saz tendresse, & il y auroit reusti, si vous h'aviezen recours à vos attifices ordinaires, enwous transformant en différences figures.

D'OVIDE. LIV. XI. Vous parûtes d'abord sous la forme d'un Oiseau, sans pouvoir cependant lui échaper : devenue un arbre. Pelée le tim embrassé; mais lorsque vous vous montrâtes à ses yeux fous la figure d'une Tigresse, il en sut esfrayé & vous abandonna. Alors s'adressant aux Dieux de l'onde, il leur offre un Sacrifice, répand du vin dans la Mer, y jette les entrailles de la victime, & fait brûler de l'encens en leur, honneur. Protée fortant du fond des eaux, lui adresse ce discours: Fils d'Ea-,, que, vos vœux seront accomplis; vous se-" rez heureux; mais il faut surprendre Thé-», tis endormie dans sa caverne, & la lier de " manière qu'elle ne puille vous échaper. » Quelque figure qu'elle prenne n'en soyez » point allarmé; serrez toujours ses liens; y jusqu'à ce qu'enfin elle paroisse sous sa vén ritable forme. « A peine Brotée avoit prononcé ces dernières paroles qu'il se replongea sous les flors. Le Soleil étoit alors à la fin de sa carrière, & son Charprêt à entrer dans l'Océan, lorsque la belle Thétis, sorrant de la Mer, vint dans la Grotte où elle avoit accoutumé de passer la nuit. Pélée n'avoit pas encore acheve de la lier, qu'elle commençaaprendre différentes figures. Mais lorsqu'ellefentit qu'elle étoit attachée avec des liens fi puillans; après avoir fait de vains efforts pour

se dégager, elle poussa un grand soupir, & garla ainsi à son Amant, » Pélée, ce n'est

56 LES METAMORPHOSES 5 qu'avec le secours d'un Dieu que vous-5 remportez la victoire. « En disant ces-5 mots elle reprit sa forme ordinaire, consentit à l'épouser, & devint Mere du grand. Achille.

۲,

Heureux par cet Hymen qui lui étoit si honorable, & par la naissance d'un fils si illustre, Pélée auroit joui d'un bonheur parfait, s'il ne l'avoit troublé en tuant son Frere Phoque. Banni de sa Patrie, il se retire à Trachine où régnoit Céix. Ce Prince Fils de Lucifer, & qu'on reconnoilsoitaisément aux traits de son Pere qui brilloient sur sons visage, régnoit dans cette Ville d'une manière douce & pacifique; mais la tristesse dont il étoit accablé à cause de la mort de son Frere . le rendoit alors entiérement méconnoissable. Pélée accablé de fatigue & de shagrin, arriva à sa cour peu accompagné ayant laissé dans une Vallée couverte d'arbres, les équipages & ses Troupeaux. Après avoir obtenu la permission de voir le Roy, il se présenta devant lui, tenant à la mainune branche d'Olivier couverte d'un voile \*, & lui apprit son nom & sa naissance; mais-

<sup>&</sup>quot;Les Ambassadeurs & les Supplians se présenteient ainsidevant les Princes près desquels ils écolent envoyés, les ameau de Laurier ou d'Olivier qu'ils portoient à la mainitoit couvert d'un voile de laine. Virgile fineid. Lib. IX. d' X. sait aussi allusion à cette coutume, & je ne sçais pourquoi les autres Traducteurs ne l'out point exprimé. Ce sont fut-tout les mouvrée les containes qu'il saus saite connocue-auss une Traduction.

D'OVIDE, LIV. XI. alléguant un faux prétexte de sa fuite, illui cacha le crime qui en étoit la véritable" cause & le pria de lui accorder une retraite ou dans Trachine, ou dans quelqu'autre lieude ses Etats. Céix lui répondit avec douceur : Mes Etats sont ouverts à tout le monde; » l'hospitalité que j'exerce envers les per-» sonnes de la plus basse condition, vous » seroit-elle resusée, à vous que de grandes: » actions, une naissance illustre & qui rapss porte son origine à Jupiter, rendent si w recommandable? Il est inutile de me faire n aucune prière: sur d'obtenir tout ce que " vous souhaiterez, vous pouvez vons re-» garder comme le Maître de tout ce qui m'appartient: Heureux si je pouvois vous » offrir quelque chose de plus considérable.« En parlant ainsi. Céix répandoit des larmes, & comme Pélée & ceux qui l'accompagnoient lui démandérent quel étoit le fujet de son affliction, il leur tint ce discours: » Vous croyez: sans donte que l'Oiseau qui m ne vir que de rapines, & qui est la terreur n des autres Oiseaux, fut toujours couvert » de plumes, comme il l'est à présent ; il faut » vous détromper : il y-a peu de temps que: » cétoit un homme; & il a conservé après » son changement le courage, la férocité & wła violence qu'il avoit autrefois. Sou nour » étoir Dédalion, il reconnoilloit pour Pere-"I'Astre qui annonce l'Aurore, & qui dil-

LES METAMORPHOSES » paroît le dernier (a). Comme j'ai tou-» jours aimé la paix, j'ai employé tous mes » soins pour l'entretenir dans mes Etats & » dans ma famille; mon Frere, au contraire » se plaisoit dans le carnage & dans les » combats; & ce même courage avec lequel, » depuis sa métamorphose, il sait la guerre naux Colombes qui sont autour de la » Ville de Thisbée (b), il l'employoit au-» trefois à dompter des Nations entières, 3 % des Rois puissans. Il avoit une Fille par-» faitement belle, nommée Chione, qui à » l'âge de quatorze ans étoit suivie d'une » foule d'Amans. Un jour comme Apolton » & Mercure revenoient, l'un de Delphes, » & l'autre du Mont Cyllene, ils l'apper-» curent & en devinrent amoureux. Le premier voulut attendre la nuit pour lui dé-» clarer sa passion; mais Mercure, sans dif-# ferer plus long-temps, la frappa de son Ca-, ducée, l'endormit. & lui fit violence. Dès » que les Etoiles commencérent à briller » dans le Ciel', Apollon prit la figure d'une ,, vieille Femme, & la trompa sous cette apparence. Au bout de neuf mois elle accou-» cha de deux enfans, qui tenoient du cara-» Ctére & dugénie de leurs Peres. Le Fils de

(a) Lucifer.
(b) La Ville de Thisbée, qui prit son nom de Thisbée fille.

A'Asope étoit dans la Béot e, & abondoit en Pigeors. Voyez.

Stephanus qui ea parle sur l'auserité d'Epaphrodite.

» Mercure,

D'OVIDE, LIV. XI. » Mercure, qui fut nommé Autolycus, ress sembloit à son Pete; il voloit avec habileté, & trompoit les yeux les plus fins \*. Phi-» lammon son autre Fils, devenuillustre par » la voix & par la Lyre, fit connoître qu'il n avoit Apollon pour Pere. Mais à quoi ser-» vit à Chione d'avoir scû plaire à ces Dieux. o d'avoir eu deux enfans si célebres, d'être » Fille d'un Pere brave & courageux, d'avoir, » pour ayeul le Maître & le Souverain des » Dieux? Faut-il donc que la gloire & les » honneurs soient si funestes? Qui, Pelée » ce fut-là la cause des malheurs de Chione. » Assez vaine pour se présérer à Diane, elle » osa mépriser sa beauté. Nous verrons, dit » la Déesse en courroux, si nous pourrons » du moins lui plaire par nos actions. Dans » le moment elle banda son arc, & perça » d'un coup de fléche cette langue sacrilége. » Chione frappée d'un coup mortel, fait de » vains efforts pour parler; sa voix l'aban-» donne, & elle perd la vie avec son sang. "Je ne scaurois vous exprimer l'affliction ,, que me causa cette mort; mais quoique je » ressentisse toute la douleur que la nature " inspire à un Oncle pour une Niéce qu'il » chérit, je ne songeai qu'a consoler un Fre-» re qui avoit pour moi beaucoup de ten-

Le Potre dit qu'il faisoit parestre blanc ce qui étoit adir, le noir ce qui étoit blanc.'

Tome III.

84 LES METAMORPHOSES » dresse. Semblable à un rocher barrir des » flots de la Mer, Dédalion fur insensible à s tout ce que je pus lui dire pour calmer sa » douleur & faire cesser ses larmes. Lorsque , le corps de sa Fille fur sur le bucher, qua-» tre fois il s'efforça de se jetter au milieu des n flammes, & on eut toutes les peines du » monde à l'en empêcher. Enfin s'étant écha-, pé des mains de ceux qui le retenoient, il n le mit à courir avec la même furie qu'un n Taureau qui porte l'eguillon qui l'a piqué. n II passoit par des endroits impratiquables, » & où il n'y avoit aucune route. La maniéso re dont il couroit avoit quelque chose de » plus qu'humain : on auroit dit qu'il avoit , des ailes aux pieds. Il nous fur impossible » de l'atteindre; & comme il n'avoit d'autre » désir que de perdre la vie, il monta sur le » Parnasse, & se précipita du haut d'un ro-» cher. Apollon touché de compassion pour » lui, lui ayant donné des aîles le soutint » dans sa chûte, & il demeura suspendu en 33 l'air. Sa bouche fur changée en un bec ,, crochu, & ses ongles en des serres faites en » forme de hameçon. Il conserva dans son » changement tout fon courage, & une for-» ce bien au-dessus de la grandeur de son , corps. Enfin, devenu Epervier, il fait sans , distinction la guerre à toute sorte d'oi-", seaux, & leur fait sentir une partie des ,, maux qu'il souffre lui-même.

DOVIDE. LIV. XL

Céix racontoit encore l'avanture extraordinaire de son Frere, lorsqu'Anetor Chef des troupeaux de Pelée arriva tout hors d'haleine: » Pelée, s'écria-t-il, je viens vous annoncer un malheur étrange. «Pelée surpris de ce discours, aussi bien que le Roy de Trachine, lui ordonna de lui apprendre co qui venoit d'arriver. » J'avois conduit, réa pondit Anetor, vos bœufs sur le rivage. pendant la chaleur du midi: les uns s'éin toient couchés sur le sable, les autres » étoient sur le rivage, d'autres enfin s'é-، toient jettés dans la Mer pour se rafraîchit دو. Près delà est un Temple, où l'on n'a em-» ployé ni l'or, ni le marbre. Il est environné ... d'une antique & sombre forêt. Un pê-» cheur qui séchoit ses filets sur le rivage. » m'apprit que le Temple étoit consacré à » Nerée & aux Nereydes, & que c'étoient » les seules Divinités qu'on y adoroit. Près » de ce Temple est un marécage bordé de » saules, qui s'est formé de l'eau que la Mor » y a laissée. Du fond de ce Marais est sorti ... tout à coup un loup d'une grandeur énor-... me, avec un bruit si épouvantable, que .» tout le voilinage en a été effrayé. Une écume mêlée d'un sang nois lui découloit de . » la gueule, & ses yeux étinceloient comme deux flambeaux ardens. Plus animé ena core par la rage que par la faim, il s'est jen-

D ij

16 LES METAMORPHOSES

...

» té indifféremment sur tous les bœufs pour » les égorger. Plusieurs même d'entre nous. » qui s'étoient mis en devoir de s'opposer à » fa furie, blesses par ce monstre, sont de-» meurés morts sur la place. Le tivage & " l'eau sont teints du sang que le carnage y a plaisse, & les marais d'alentour retentifient » du mugissement des Taureaux qu'il égorw ge. Il n'y a pas un moment à perdre, le moindre retardement deviendroit funeste; warmons-nous tous pour aller sauver ce qui » peut être échapé à la fureur de ce monf-» tre. « Ainsi parla Anetor. Pelée, moins touché de sa perte que du souvenir de son crime, comprit que la Nereyde vouloit venger le meurire de Phoque son Fils. Cependant Céix ordonna que tout le monde prît les armes, & il alloit se mettre à la tête de la zroupe, lorsqu'Alcyone son épouse qui entendit ce mouvement, sortit à demi coeffée de sa chambre, remit ses cheveux en désordre, & se jettant au col de son époux les yeux baignés de larmes, elle le conjura de donner du secours à Pelée, sans aller lui-mê, me exposer ses jours & ceux de son épouse. » Perdez, belle Aleyone, lui dit Pelée, per-» dez une grainte dont le motif est si beau & » marque tant de tendresse pour Céix. L'of-» fre qu'il me fait prouve sa bonté & sa généw tolité; mais je n'ai pas envie d'en abuler.

D'OVIDE. Lrv. XI.

5. Au lieu de prendre les armes, nous ne de-» vons songer qu'à appailer le Dieu de la » Mer par des vœux & par des sacrifices. « Près du rivage étoit une Tour fort élevée qui servoit de Phare aux Vaisseaux que la Mer avoit fatigues. Ils montent sur cette Tour; d'où voyant avec douleur les Taureaux ctendus dans la plaine, & le Monstre qui avoit causé tant de ravages, tout couvert de sang; Pelée tendit les mains du côté de la Mer, & pria Psamathe de cesser enfin de le persécuter, & de mettre des bornes à sa vengeance. La Nereyde, peu touchée des priéres de ce Prince, demeura infléxible julqu'à ce que les larmes de Thétis qui la sollicitois en faveur de son époux, lui firent oublier tout son ressentiment. Cependant le Monstre animé par le carnage continuoit à massacter les troupeaux, sorsqu'il fut tout d'un coup changé en rocher, dans le temps qu'il dévoroit une génisse; & quoiqu'il contervat encore après cette métamorphose, toutes les marques de sa fureur & de sa rage, sa couleur faisoit cependant juger qu'il n'étoit plus à craindre. Le destin ne permit pas à Pelée de demeurer plus long temps dans les Etats de Ceix: errant & fugitif il parcourut différens Pays, & après de grandes courses il arriva enfin dans la Thessalie, où il sur expié par Acaste du meurtre de son Frere.

Dij

#### 38 LES MATEMÒRPHOSES

#### . Explication des Fables VII. VIII. & IX. ..

· HISTOIRE fabuleuse fait mention de deux Thetis, & leurs noms se trouvent écrits avec une Orthographe différente. Celle dont il s'agit ici & qu'il faut distinguer de l'ancienne Thétis Femme de l'Océan, étoit Fille de Nerée Dieu Marin, c'est-à-dire d'un Prince puissant sur la Mer. Comme elle étoit extrêmement belle, & qu'elle fut aimée de la plûpart des Princes de son temps, on publia apparemment dans l'Epithalame qui fut fait à l'occasion de son mariage, que tous les Dieux en avoient disputé la conquête; qu'ils avoient enfin cedé leurs prétentions à Jupiter & à Negtune, qui s'en étoient rapportés eux-mêmes au Destin, & qu'ayant appris par un Oracle de ce Dieu que l'enfant qui naîtroit du mariage de cette Princesse, seroit plus puissant que son Pere, ils avoient laisse à Peléc la liberté de l'épouser. Hygin dit, que Promethée qui étoit le seul qui scût cet Oracle, l'appris à Jupiter, à condition qu'il le délivreroit de l'Aigle qui le tourmentoit, & que ce Dieu envoya Hercule sur le Mont Caucase pour accomplir a promesse. On sjouvaidans le même Ouvrage, que pous les Dieux s'étoient trouvés à ce Mariage. excepté la Discorde, qui pous se venger, avoit jetté au milieu de l'assemblée une Pomme d'or, avec cette inscription pour la plus belle; que toutes les Deelles avoient voulu avoir cette Pomme, parce que chacune d'elles vouloit être la plus belle; qu'elles avoient enfin été obligées de céder cette pirétention à Junon, à Minerve, & à Venus; que Pâris Fils de Priam, connu alors sur le Mont Ida sous le nom d'Alexandre, choisi pour arbitre, avoit adjugé à Vénus la Pomme & le prix de la béanté,

D'OVIDE. Lav. XI. qu'en récompense cette Déesse lui avoit promis la plus belle femme de l'Asie; & que sur cette promesse il avoit enlevé Hélène, & avoit attiré à la Patrie cette guerre sanglante qui causa la ruine de Troye. On ajoûtoit que Thétis pour éluder les poutsuites de Pelée, se méramorphosoit sous différentes formes, & que ce Prince par le conseil de Protée sur oblige de la lier. Tout cela est fort ingénieux, & veut dire que Thétis, recherchée par plusieurs Princes, n'aimoit pas Pelée, mais que celui-ci, par les conseils d'un ami sage, trouva le moyen de lever tous les obstacles qui s'opposoient à cette alliance, qu'il y eut quelque différend entre les Dzmes qui assistérent au Mariage, & que quelque bel Esprit en fit le sujet d'un Epithalame. Tzetzes (#) y chercha plus de finesse, » Chiron, dit-il, dans so le temps que Pelée étoit prêt d'épouser Philomele vi Fille d'Actor Prince Myrmidon, prédit que les Dieux se trouveroient à son mariage, & qu'ils mannonceroient leur arrivée par un grand orage. ville jour choiss, it yeur beaucoup de pluye, de wvent & de tonnerres, & voilà ce qui donna so cours à la Fable. 4 Il y a des Anteurs qui prétendent que Thétis étoit Fille, de ce même Chiron, Quoi qu'il en soit, il est sûr, suivant le temoignage d'Euripide (b), qu'Achille, qui fut le fruit de de mariage, le fit honneur de porter fur son bouclier la figure d'une Nereide; & c'est peut-être là tout le mystère. Pausanias (c) parle d'un Temple & d'une Statue de Thétis, fans paroûre distinguer les deux personnes qui ont porte ce nom-

Eaque avoit trois Fils, ainsi que je l'ai dit dans son Histoire, Pelée, Telamon & Phoque. Comme ces trois Princes jouoient au palet, Phoque en (a) Hist. XXVIII. Chil. VII. (b) Dans son Ishig.

(a) Hift. XXVIII. Chile VII. (b) Dans son Iphig.

#### 40 LES METAMORPHOSES

fut frappé si rudement qu'il en mourut, ainsi que nous l'apprenons de Diodore de Sicile (a). Ovide n'est pas tout-à fait conforme à cette Tradition : puisqu'il prétend que Pelée avoit assassiné son Frére , si demas jugulati crimina Phoci. Obligé de sortir de la Cour. l'elée se revira chez Cérx; & c'est-la qu'il apprit l'Histoire de Chione qui avoit été afmée d'Apollon & de Mercure. Le fondement de cette Fable est tiré vraisemblablement de ce que les deux enfans qu'elle mit au monde, avoient des inclinations fort différentes Autolycus étoit un voleur fin & rule, & c'est ce qui le fit paffer pour être le Fils de Mercure. Philammon aimoit passionément la Musique, & on ne manqua pas de lui donner Apollon pour Pere. On ajoûta que Chione sière de ces deux Amans, avoit oié se présérer à Diane; que cette Déesse lui avoit percé la langue d'un coup de séche, dont elle avoit perdu la vie, & que Dédalion fon Pere s'étant précipité du haut du Parnasse, avoit été changé en Epervier.

Si l'on veut se ressouvenir de ce que j'ai insinué plus d'une sois, que l'Histoire des Princes & des Rois saisoit ordinairement le sujet de quelque Posme; que les Prêtres des Dieux sédussoient souvent les Femmes dont ils étoient amoureux; que les ensans qu'on trouvoit exposés dans les Temples passoient pour être les Fils des Dieux auxquels ces Temples étoient confacrés, & que tout le sublime de ce temps-là consisteit à mêles l'Histoire des Dieux avec cesse des hommes, il ne sera pas dississile d'appercevoir ce qu'il peut y aveir de vrai dans celle qui sait le sujet de cette Explication. Le temps auquel elle est arrivée est encore moins dissicile à deviner, puisqu'Autolycus étoit Grand-Pere d'Uniffe (b). Avertissons en sinissant que selon Pau-

<sup>(</sup>a) Lib. 1V.

<sup>(</sup>b) Anticle More &Ulaffe hoir Fills & Amolycau

fanias, Autolycus étoit Fils de Dédalion & nos

pas de Chione (a).

Ovide rapporte dans cette Métamorphose, que pendant le sejour de Pelée à la Cour de Thracine. & dans le temps que Céix lui racontoit l'Histoire de Chione & de Dédalion, un Berger vint l'avertir qu'un Loup envoyé par la Nereide Psamathe, désoloit la campagne & sur-tout les troupeaux que fon hôre avoir emmené avec lui : Le Poëte ajoûte ensuite que Pelée voyant que la Nereide vengeoit par-là le crime qu'il avoit commis en tuant son Frere, chercha à l'appaiser par des sacrifices, ce qui Ini reuffit. Le fond de cette Fable est Historique. Baque avoit eu doux sentmes, Egine & Mamathe; la première lui avoit donné deux Fils, Pelée & Telamon; Phoque étoit Fils de la seconde. Lycoméde Roy de Sevros Frere de Plamathe, réfolu de venger la mort de son neven, que Pelée avoit tué, declara la guere à Ceix qui avoit reçu ce Prince dans les Etats. Le Capitaine qui commandoit ses groupes, fit beaucoup de ravages dans la Campagne, & enleva les tronpeaux de Pelée. On employapour appailer Lycomede les priétes & les sollicitations; le Capitaine fut rappelle, & pour embellie cet événement, on publia qu'il avoit été changéen rocher. Figure vive qui nous apprend que les courses de ce Commandant qui avoit ravagé les' campagnes, comme une bête séroce, avoient tout d'un coup été arrêtées. On ajouta que Psamathe avoit été touchée des prières & des larmes de Thétis, parce qu'en effet ces deux Princesses étoient Sœurs. Paulanias (6) raconte l'Histoire d'une Plamathe Fille de Crotopus Roy d'Argos; qui ne pasoît pas être la même que celle dont parle Ovide.

<sup>(</sup>a) In Areaduin. (b) In Amicu.

## 42 LES METAMORPHOSES

### FABLEX.

Clix étant allé consulter l'Oracle d'Apollon I fait naufrage à son retour, & Junon envoye Morphée, le Dieu du Sommeil, à Aleyone pour lui en apprendre la nouvelle. A son réveil elle court sur le rivage, où ayant vû le corps de son Mari qui flottois sur l'eau, elle se jette de déséspoir dans la Mer, & les Dieux les changent l'un & l'autre en Aleyons.

Eix pour se délivrer de l'inquiétude que lui causoient de suncstes présages, depuis la mort de son Frere, résolut d'aller à Claros, pour y consulter l'Oracle d'Apollon sunique ressource des hommes dans leurs calamités. \*) Il ne lui étoit pas permis alors d'aller à Delphes, parce que l'impie Phorbas avec les Phégiens s'étoit rendu maître des chemins qui y conduisoient. Lorsqu'avant son départ il communiqua son dessein à sa chère Alcyone, elle se sentit faisse d'un froid mortel; elle pâlir, & répandit un torgent de larmes. Trois sois elle sit de vains efforts pour parler; mais ses soupirs & ses pleurs étousséerent sa voix. Ensin elle sit cette

<sup>&</sup>quot;Le texte porte hominum oblestamina, mais il y a bien de Papparence qu'il est corrompu en cet endroit; & qu'Ovide avoit mis hominum Solumina, comme M, le Févre l'a remanque.

D'OVIDE. LIV. XI. plainte entre-coupée de sanglots: » Quel » crime ai-je donc commis, mon cher époux, 2) qui puisse ainsi vous faire changer? Qu'est # devenue cette tendre inquiétude? Ou sont wies empresiemens que vous aviez pour " moi? Aujourd'hui tranquille en m'aban-» donnant, vous cherchez à vous éloigner ? » Est-ce donc par l'absence qu'on prouve » l'amour? Encore si vous faissez votre » voyage par terre, quoique ma douleur fur segale, mon inquiétude seroit moins gran-» de; mais la mer m'épouvante: son rivage s seul me donne de l'horreur. J'ai va depuis » peu sur le rivage les tristes débris d'un » naufrage; & j'y ai souvent rencontré des » tombeaux qui n'avoient que les noms de »ceux dont les corps avoient été engloutis » sous les flors. Qu'Eole votre Beau-Pere, » qui est le maître souverain des Vents, & » qui les tient enchaînes, ne vous inspire pas nune téméraire confiance. Quand it les a "une fois lâchés, & qu'ils sont en liberté, il "n'est point de ravages qu'ils me causent sur "mer & sur terre. Les nuages agités par les " violentes secousses qu'ils leur donnent, " forment la foudre & les éclairs. Phis je les " connois, & je les connois pour les avoir » vûs souvent en courroux dans le Palais de "mon Pere, l'orsque j'étois encore enfant ; " plus je les crains, plus ils m'épouvantent. » Que si mes prieres vous trouvent inflexi44. LES METAMORPHOSES

» ble, mon cher Céix; si vous persistez tous pjours dans la résolution de faire ce fune is te voyage, permettez-moi du moins de 27 vous accompagner, afin que j'aye la conn solation de partager vos maux. Eloignée, » je serois dans de continuelles inquiétudes » » mais lorsque je serai près de vous, l'illusion » n'aura plus de part à mes allarmes, & je n'aurai à craindre que des maux vérita-» bles. « Le discours & les larmes d'Aleyone attendrirent Ceix, qui n'avoit pas moins d'amour pour elle qu'elle en avoit pour lui. Cependant il demeura toujours dans la résolution d'aller par Mer sans vouloir permettre que son épouse s'exposat aux dangers de ce voyage. Il lui dit les choses les plus rendres pour la rassurer, mais tout sut inutile, & elle demeura inconfolable. Ensin, pour diminuer autant qu'il lui étois possible la douleur qu'ailoit his causer ce funeste départ, il ajouta ces mots qui mirent le calme dans son esprit. » Quoique l'absen-» ce la plus courte doive nous paroître in-» supportable à l'un & à l'autre, je vous jure » par la brillame lumière de mon Pere, que » si le Destin ne met un obstacle invincible à » mon retour, vous me verrez avant deux. » mois. Comme cette promesse flatta Alcyone de la douce espérance de revoir bientôt son époux, elle ne s'opposa plus à son départ, & il ordonna sur le champ qu'on

Lquipat un Vaisseau & qu'on le mît en mer. A la vûe de ces préparatifs, Alcyone fut saisse d'un nouvel effroi ;& comme li elle avoit cu quelque pressentiment du malheur qui devoit arriver à son époux, elle laissa eouler des larmes, l'embrassa de la manière du amonde la plus tendre, & en lui disant le dernier adieu, elle tomba évanouie. Les Matelots, qui voyoient que Céix ne cherchoit qu'à éloigner le départ, le mirent à ramer de toutes leurs forces. Alcyone qui étoit revenue de son évanouissement, apperçut son époux debout sur la Pouppe, qui lui faisoit figne avec la main qu'il la voyoit, & elle lui fit le même figne. Lorsque le Vailleau fut trop loin pour pouvoir reconnoître Céix, elle le suivit des yeux autant qu'il lui fut possible; & quand il fut hors de la portée de la vûe, elle les tint attachés sur les voiles qui voltigeoient au haut du mât. Enfin quand il ne lui fut plus possible de rien appercevoir, elle alla se jetter sur son lit. La chambre & ce même lit lui rappellant le souvenir de son Mari, lui firent encore répandre des larmes. Cependant le Vaisseau s'éloignoit; & comme le vent étoit favorable, on cessa de ramer, & on tendit toutes les voiles pour aller plus vîte. On avoit fait environ la moitié du chemin, & la terre se trouvoit des deux côtés également éloignée, lorsqu'à l'entrée de la nuir, le vent commen.

46 LESMETAMORPHOSES ca à souffler avec plus de violence, & la mer parut couverte d'écume. D'abord le Pilote ordonne qu'on plie les voiles, & qu'on les attache aux Antennes; mais le bruit des vents empêche de l'entendre, & la fureur des vagues rend cette manœuvre impossible. Cependant tout le monde est occupé. Les uns retirent les rames dans le Navire; les autres attachent des planches à ses deux flancs, pour empêcher l'eau d'y entrer; & d'autres pompent celle qui y étoit déja enrée. Il y en a qui travaillent à plier les voides, pendant que d'autres retirent les Antennes qui flottoient au gré des vents. Cependant l'orage augmente; les vents en fureur bouleversent les flots avec une extrême violence, & les font heurter les uns contre les autres. Le Pilote étonné ne sçait plus quel parri prendre ni quels ordres donner, & le péril est si grand qu'il met son art en défaut. Tout est en confusion: tout le trouble & le déconcerte; les cris des Matelots, le bruit des cordages & des mâts, l'horrible mugif-· sement des vagues, l'impétuosité des flots qui heurtent le Vaisseau, les éclats de tonnerre. Les flots agités par les vents s'élevent jusqu'aux nues, & semblent menacer le Ciel de se confondre avec lui. Ensuite venantà se précipiter jusqu'au fond de l'abîme, ils prennent la couleur brillante du sable qu'ils entraînent, & un moment après paroissent plus noirs que l'eau du Styx: quelquefois enfin unis comme une vaste plaine, ils blanchissent d'une écume mugissante. Le Vaisseau, triste jouet des flots, suit tous les mouvemens qu'ils lui donnent. Elevé avec eux, Il voit comme du sommet d'une haute monragne des gouffres ouverts; puis précipité sout d'un coup jusqu'aux Enfers, il considére le Ciel dans un espace immeuse. Ses flancs neurtés par les vagues font entendre un bruit semblable à celui d'une machine qui renverse les murailles d'une Ville. Tels que deux lions qui animés par l'ardeur du combat, se jettent avec fureur sur les dards qu'on leur présente, les flots confondus avec les vents qui les poussent, attaquent le Navire avec un fraças horrible, s'élèvent au-dessus du pont, l'entr'ouvrent & y entrent de tous côtés. Cependant le nuage crève & il en tombe des torrens d'eau avec tant d'abondance, qu'on diroit que le Ciel vient se confondre avec la Mer, ou que la Mer va prendre la place du Ciel, Les voiles déja appesanties par l'eau de la Mer, redoublent leur poids par la pluye qui les mouille. Aucun astre ne brille dans le Ciel, & la noirceur de l'orage jointe à celle de la nuit, augmente encore l'horreur des ténébres. Si l'on voir quelque clarté, elle ne vient que de la lueur des éclairs & de la foudre qui semble embraser les eaux. Cependant les flots continuent

#### 48 LES METAMORPHOSES

à attaquer le Vaisseau avec fureur; & comme à l'assaut d'une Ville, le Soldat le plus intrépide après avoir plusieurs fois tenté inutilement de grimper sur la muraille, animé par la gloire, y monte enfin le premier; de même après que les flots eurent long-temps battu le Vailleau à demi fracallé, celui qu'on nomme le dixième \*, le plus furieux de rous, roule autour, bondit, s'élance de tous les côtés, & ne cesse point de lui livrer l'assaux jusqu'à ce qu'il y soit entré, comme dans une place d'armes, Le Navire qui a déja reçu par ce terrible choc une grande quantité d'eau, en reçoit encore à chaque instant en abondance. Figurez-vous l'effroi & la consternation d'une Ville assiégée, lorsqu'une partie des ennemis y est entrée, & que l'autre mine les murailles pour augmenter la breche, & vous aurez une juste image de l'épouvante oil étoit dans ce triste moment rout l'équipage du Vaisseau. L'art & le courage manquent tout à la fo s, & le Matelot consterné croit voir la mort-entrer dans le Navire à chaque vague qui y entre. L'un

s'abandonne

<sup>\*</sup>Cette expression Decima impetus unda, dasimus studius, &cc. est assez commune dans les Poétes Latins; Ovide l'a employée plusieurs sois ainsi que Lucain, Silius Italicus, &cc. C'étoit pour marquer le flot le plus terrible & le plus violent, qu'ils l'appelloient le desiéme, comme decemana porta, dans un camp, étoit la porte la plus forte & la mieux gardée, decumata seua, étoient les plus grands bouciters; Des sumana eva, les plus gros œus, &c.

D'OVIDE LIV. XI. s'abandonne aux larmes; l'autre demeure interdit & sans mouvement. Celui-ci regarde comme heureux ceux qui peuvent elpémr les honneurs des funérailles; celui-là faisant d'inutiles vœux, léve les mains & les yeux vers le Ciel, que les ténébres lui dérobent: il y en a qui sont frappés du souvenir de leurs Freres & de leurs Parens, qu'ils ne doivent plus revoir; d'autres y regrettent leurs maisons, leurs enfans, & tout ce qu'ils vont perdre: Céix n'est touché que du souvenir d'Alcyone: Alcyone seule s'occupe; il ne parle que d'elle; mais quelque regret qu'il ait de la perdre, il est charmé qu'elle ne partage pas le danger où il se trouve. Il voudroit avoir la trifte consolation de pouvoir tourner ses derniers regards du côté de sa chérePatrie & de sa maison, mais il ne sçair où il est, tant les ténébres de la nuit jointes à celles de l'orage sont épaisses & sombres. Cependant un coup de vent renverse le mât & brise le gouvernail; & la vague surmontant tous les obstacles qui s'étoient opposés à sa rencontre entre avec impétuosité dans le Vaisseau \*, & l'engloutit avec un bruit semblable à celui que feroient le Mont Athos &

<sup>&</sup>quot;Comme le sens que feroit cette expression, qui est cependant la leçon ordinaire, sinuata despicit undas, ne s'entend pas trop bien, ou est du moins très-plat, j'ai préséré celle d'un manuscrit où l'on trouve sinuata despicit Alnes, & le sens en est sort beau.

to LES METAMORPHOSES

. .

le Pelion, s'ils tomboient dans la Mer. Un grand nombre de ceux qui y étoient, périrent dans le fond de l'abime; les autres s'attachérent aux débris du Navire, aux cordages, aux mâts; Céix saisit une planche, & appella inutilement à fon secours Eole & Lucifer son Pere, & le nom d'Alcyone étoit sans cesse dans sa bouche. Il auroit souhaité du moins que les flots après sa mort pussent porter son corps vers le rivage où elle étoit, afin qu'une main si chère lui rendît les derniers devoirs. A chaque fois que la vague le lui permettoit, il prononçoit le nom d'Alcyone: comme s'il avoit pû par-là calmer les flots irrités. Cependant un nuage obscurqui étoit sur sa tête, crève & l'engloutit. Lucifer, qui pendant cette funeste nuit avoit paru si sombre qu'il n'avoit pas été possible de le reconnoître, ne pouvant abandonner le Ciel dans ce triste moment, s'enveloppe sous un épais nuage qui le dérobe entièrement à la vûe. Cependant Alcyone qui ignoroit le sort de son époux, comptoit tous les momens d'une si cruelle absence. Elle faisoit travailler avecempressement aux habits qu'elle lui préparoit, & à ceux qu'elle devoit prendre elle-même à son arrivée. Flattée de la vaine espérance de le revoir dans peu de jours, elle offroit aux Dieux de continuels sacrifices pour son retour. Junes

D'OVIDE, LIV. XI. sur-tout en étoit sans cesse sollicitée, Elle alloit tous les jours aux pieds des Autels de cette Déesse, pour lui demander la conservation d'un Epoux qui n'étoit plus. Elle prioit les Dieux de le lui ramener, & de le ramener fidéle, & avec la même tendresse & le même amour qu'il avoit en partant. Elle leur demandoit qu'un Epoux si cher ne lui manquât jamais de foi. Hélas! c'étoiten cela sent que ses vœux étoient exaucés. Enfin; Junon ne pouvant souffrir plus long-temps qu'on lui offrit des sacrifices pour une petsonne qui ne vivoit plus, & voulant éloigner de ses Autels une main qui les profanoit, s'adressa ainsi à Iris: " Iris, qui exécutez mes si ordres avec tant de fidélité, partez, allez n au Palais du Dieu du Sommeil, & ordonnez-lui de ma part d'envoyer à Alcyone n des songes qui lui apprennent la triste » avanture de son Epoux. « Elle dit, & Iris vêtue d'us habit où brilloient mille couleurs & marquant sur ses traces un Arc dans le Ciel, se rend dans le fond du rocher ou est la demeure de ce Dieu. Dans le Pays des Cimmériens est une valte caverne où les myons du Soleil ne pénétrérent jamais. Toujours environnée de nuages sombres & obscurs, à peine y jouit-on de cette foible Jumière qui laisse douter s'il est jour ou huit. Jamais les coqs n'y annoncérent le retour de



#### 12 LES METAMORPHOSES

l'Aurore. Jamais les chiens ni les oyes qui veillent à la garde des maisons, ne troublérent par leurs cris importuns, le tranquille repos qui y régne. Nul animal ni féroce ni domeftique ne s'y fit jamais entendre. Le vent n'y agita jamais ni les feuilles ni les. branches. On n'y entend ni querelles ni murmures: c'est le séjour du silence & de la douce tranquillité. Le seul bruit qu'on y entend est celui du Fleuve d'Oubli, qui coulant sur de petits cailloux, fait un doux murmure qui invite au repos. A l'entrée de ce Palais naissent des pavots & une infinitéd'autres plantes, dont la nuit ramasse soigneulement les sucs assoupissans pour les répandre sur la terre. De crainte que la porte ne fasse du bruit en s'ouvrant ou en se fermant, l'antre demeure toujours ouvert & on. n'y voit aucune garde. Tel est le sejour due Sommeil. Au milieu de son Palais est un litd'Ebene, couvert d'un rideau noir : c'est-là que repose sur la plume & sur le duvet le tranquille Dieu du Sommeil. Les longes qui imitent toutes sortes de figures, & qui sont en aussi grand nombre que les épis dans lesplaines, les feuilles dans les forêts, & les grains de sable sur le rivage de la mer, demeurent nonchalamment étendus autour du lit de leur Souverain. Iris en entraut dans sette caverne, repousse ces vains fantômes qui s'opposoient à son passage & s'approche:

DOVIDE. LIV. XI. du lit du Sommeil. L'éclat dont brilloient ses habits s'étant répandu dans ce sombre Palais, le Dieu qui l'habite, & qui la reconnoit, ouvre ses yeux appesantis, fait un esfort pour se relever & retombe aussi-tôt. Enfin après avoir laissé souvent tomber son menton fur son estomach, il fait un dernier effort, & s'appuyant sur le coude, lui demande quel étoit le sujet de son arrivée. » Dieu du repos, lui répondit la Messagére » de Junon, tranquille Sommeil, qu'aucun » foin ne trouble, & qui jouissant vous-mê-» me d'une éternelle paix, portez le calme » dans l'esprit des mortels, lorsqu'ils sont » fatigués par le travail, & reparez leurs for-» ces abattues en leur procurant la donceur » du repos; commandez à celui des Songes » qui annonce la vérité, d'aller à Trachine » sous la figure de Ceix, pour apprendre à » Alcyone la trifte Histoire du naufrage de » son époux. C'est Junon qui vous l'ordon-» ne. « Îris, après s'être acquittée de cette commission, sentant déja ses yeux appelanris, & ne pouvant qu'à peine résister aux charmes du Sommeil, partit en diligence, & s'en retourna sur le même arc qui l'avoit amenée. Le Dieu du Sommeil, de tous les Songes ses enfans, ne réveilla que Morphée, le plus habile de rous à prendre la démarche, Le visage, l'air & le son de la voix de ceux qu'il veut représenter. Il posséde l'art d'imi-

**WALES MÉTAMORPHOSÉS** ter leur habillement; & sçait employet les mêmes paroles dont ils ont coutume de se servir. Mais ce songe n'est que pour les hommes. Il en est un autre qui prend la figure des bêtes sauvages, des oiseaux & des serpens: les Dieux l'appellent Icéle, & les hommes Phobetor. Le troisième qui se nomme Phantalé, le transforme en terre, en rocher, en rivière, & en toute sorte de choses inanimées Ces trois Songes n'habitent que les Palais des Rois & des Grands; les autres sont pour le Peuple. Le Dieu du Sommeil, ayant charge Morphée d'exécuter l'ordre qu'il venoit de recevoir, étend le bras, laisse tomber sa tête & s'endort. Morphée prend son vol, & sans laisser entendre le moindre bruit, sort du Palais du Sommeil & se rend en peu de temps auprès d'Alcyone, au milieu des tonebres de la nuit. En entrant dans sa chambre, il quitte ses aîles, prend la figure de Ceix, & paroît avec unvisage triste, pale & mourant auprès du lit d'Alcyone, Il étoit sans habit, tout désiguré, la barbe & les cheveux mouillés. Dans ce déplorable état il s'appuye sur le lit & fui parle ainsi, le visage baigné de larmes. Mas » chére Alcyone, reconnoissez voux Céix? n La Mort l'a-t'elle assez changé pour le » rendre méconnoissable ? Jettez les yeux n sur moi, & il sera aisé de me reconnoître; mais au lieu de votre épour, nous n'en

n verrez que l'ombre. Hélas! vos vœux, mæ » chére Alcyone, n'ont point été exaucés ; mj'ai perdu le jour; ne vous flattez plus de » la douce espérance de me revoir. Surpris » dans la Mer Egée par une horrible tempé-»te, mon Vaisseau, après avoir été long-» temps le jouet des vagues & des vents, a mété englouti sous les flots, dans le temps » que je prononçois votre nom. Ce n'est » point une personne suspecte, qui vient » vous annoncer une si triste nouvelle : ce ne' m sont point des bruits populaires, & tou-» jours incertains : c'est moi-même ; c'est von tre cher Céix, qui vous apprend l'histoire » de son naufrage. Levez-vous prompte-» ment; donnez des larmes au plus tendre » de tous les époux, Revétez-vous de vos ha-» bits de deuil, & ne permettez pas que mon » ombre descende dans les enfers, sans avoir » recu le tribut de vos larmes. « Morphée joignit à ce discours le son de la voix, & le gelte de la main de Ceix. Il partit même repandre veritablement des larmes, & il imita-I bien l'époux d'Alcyone, qu'elle ne doutapoint que ce ne fût lui-même. Quoique livrée au sommeil, elle gémit à ce triste récit; versa des pleurs, & étendant les bras pour embrasser son époux, elle n'embrassa que fon ombre. " Oil allez vous, cher Ceix? " s'écria-t-elle, demeurez; voulez-vous vousnéloigner de moi? souffrez que je vous-



» accompagne, « Au cri qu'elle venoit de faire, & au trouble que lui causa le fantôme de son mari, elle se réveilla en sursaut, & chercha de tous côtés, si elle ne le voyoit point; car les femmes qui l'avoient entendue, étoient déja entrées dans son appartement, & y avoient apporté de la lumière. Comme elle ne vit plus son époux, elle se meurtrit le visage, déchire ses habits, se frappe la poitrine & s'arrache les cheveux. Sa nourrice lui demandant quel étoit le sujet du trouble ou elle la voyoit: » Alcyone n'est plus, répondit-elle, elle » n'est plus; elle a perdu la vie avec son » cher Ceix: vous la consoleriez vainement: » le même naufrage a fait périr ce tendre » époux & sa chére épouse. Je viens de le » voir; je l'ai reconnu; & lorsque j'ai vou-» lu me jetter à son cou, je n'ai embrasse » qu'un vain fantôme: mais hélas! c'étoit » l'ombre elle-même de mon époux ; je n'en » sçaurois douter. Il n'avoit plus cet air » doux & gracieux qui le rendoit si aimable; ⇒ il étoit pâle, nud, défiguré, & ses cho-» veux étoient dégoutans d'eau. C'est-là, adit-elle en montrant l'endroit, où elle » avoir apperçû le fantôme, & regardant s'il » n'avoit point laissé quelque trace dans sa » chambre, oui, c'est-là même que je viens » de le voir. O trop malheureux Céix, voilà nle

D'OVIDE, LIV. XI. sile malheur qu'un secret pressent iment m'an-» nonçoit, lorsque je m'opposois à votre démpart & que je vous conjurois d'une manière », si pressante de ne point vous exposer à la » merci des vents & des flots. Plût aux Dieux. » que puisque vous deviez périr dans ce fune-», lte voyage, je vous eusse accompagné; nous », ne serions point séparés. Maintenant je " meurs sans vous; je suis la proye des mêmes " flots qui vous ont englouti; & quoiqu'éloi-» gnée de la Mer, je me trouve exposée à , toute sa fureur. Ma seule douleur, si je " m'efforçois de la surmonter, & de prolon-, ger mes triftes jours, seroit mille fois plus » cruelle que la Mer en courroux; mais je , ne ferai point de vains efforts pour la com-» battre. Je ne vous abandonnerai pas, cher "Céix: & puisqu'il ne m'a pas été permis de » vous accompagner dans ce malheureux or voyage, la mort du moins nous réunira. Si nos cendres ne sont renfermées dans la » même urne, on lira fur notre tombeau la » même épitaphe: nos os seront séparés; » mais nos deux noms ne le seront point. & La douleur l'empêcha d'en dire davantage, & les plaintes qu'elle venoit de faire, avoient été souvent interrompues par ses soupirs & par les langlots. Dès que le jour commença à paroître elle courut sur le rivage à l'endroit d'où Céix étoit parti, & pendant qu'elle Tome III.

x8 LES METAMORPHOSES disoit, ce fut là qu'il s'arrêta; là il mit à la

voile; voici le même lieu où il m'embrassa pour la dernière fois : tandis qu'elle rappelloit dans sa mémoire rout ce qui s'étoit passé le jour de leur séparation, & qu'elle jettoit fur la mer des regards inquiers, elle apperçut de loin je ne sçai quoi qui la frappa, & qui ressembloit à un cadavre. Il ne lui fut pas possible d'abord de discerner ce que c'étoit; mais quand le flot eut rapproché l'objet, quoiqu'il fût encore assez éloigné, elle reconnut que c'étoit le corps de quelque malheureux qui avoit fait naufrage, & par cette gaison elle fut touchée de son sort. "Hélas! es dit-elle en pleurant, qui que vous soyez, » vous êtes digne de compassion, & si vous . avez une épouse, je plains son malheur. & Cependant le cadavre approche, & plus Alcyone le contemple, plus son trouble augmente. Enfin quand il fut près du rivage elle reconnut son mari. C'est lui-même, s'écria-t-elle, en déchirant ses habits, s'arrachant les cheveux, & se mourtrissant le visage: "C'est lui-même; je n'en sçaurois doua ter. C'est donc ainsi, ajouta-t elle en lui en tendant des mains tremblantes, que vous 21 revenez pròs de votre chere Alcyone. 14 A l'entrée du port étoitun Mole qu'on avoit élevé pour rompre l'impétuolité des vagues; Alcyone y monte, ou plutôt elle y vole: ca

D'OVIDE LIV. XI. Affet elle frappoit deja l'air avec les aîles qui venoient de lui naître; & voltigeant sur la surface de la Mer, elle faisoit entendre je ne Açai quel son plaintif qui ressembloit à celui d'un Oiseau. Quand elle fut près du corps de Ceix, elle l'embralla & le baila tendrement. Ceux qui étoient accourus fur le rivage ne scavoient si Cérk étoit véritablement sensible aux caresses d'Alcyone, ou fi les flots avoient donné à satété le mouvement qu'on avoit apperçu; car il avoit en effet domné quelque marque de sensibilité. Ensin les Dieux touchés du malheur de ces deux rendres époux l'és changérent en Oileaux. Depuis cette métamorphole ils confervent L'un pour l'autre le même amour & les mêmes empressemens; & pendant les sept jours qu'Alcyone couve ses œufs dans un nid qui est suspende à un rocher sur la surface de l'eau, la mer est calme, la navigation sûre & tranquille, & Eole en faveur de set petits fils tient les vents enchaînes, & les empêche de souffler.

## Explication de la dixieme Fable.

Lest sûr par le témoignage des Anciens que Contemporain d'Hercule; que ce Prince étoit sage & éclairé, & qu'on se faisoit honneur d'être par lui expié des meutres qu'on avoit commis, soit par imprudence ou autrement, ainsi que je l'ai dit dans l'histore d'Hercule &



ſ. ·

dans celle de Pelée. Pausanias (a) rapporte qu'Eury Ahée ayant somme Ceix de lui livrer les ensans d'Hercule, ce Prince qui ne se trouve pas assez fort nour soutenir une guerre contre un Roy si puissant, envoyages jeunes Princes à Thélée qui les prit sous sa protection. Céix avoit épousé. Alcyone, dont la Généalogie se trouve dans le premier Livre d'A2 pollodore. Pour se délivrer du chagrin que lai avoit causé la mort de Dédalion son Frere, ex celle de fa nièce Chiose, Cer alla à Claros pour consulter l'Oracle d'Apollon. Il fit naufrage à son retour, & Alcyone en fut si affligee qu'elle en mourut de regret, ou se précipita dans la mer comme le prétendent Ovide & Hygin. On publia qu'ils avoient été l'un & l'autre changés en Alcyonse circonstance qui n'a d'autre fondement que le nom de cette Princesse; peut-être que kunion & la tendresse de ces deux Epoux, les sit comparer à ces Oiseaux qui passent pour le symbole de l'amour conjugal. Apol-Jodore (b) ne donne pas une idée si favorable qu'Ovide de la piété de ces deux personnages. Se-Ion cet Auteur ils perirent par leur orgueil. Jupiter outré de ce que ce Prince portoit son nom & Aleyone celui de Junon, les changea l'un en Plone geon, & l'autre en Alcyon. Alcyone étoit fille d'Eole, non pas de celui qui étoit le Dien des Vents, comme le présend Ovide, mais de colui qui étoit fils d'Hellen de, la race de Deucalion. Quoi qu'il en soit, il n'y a point de Fable dans Ovide qui soit écrite avec plus d'art & d'une manière plus touchante. Je n'ajoûterai rien ici sur le gemps auquel vivoit Céix, l'époque en étant suffisamment connue par l'histoire d'Hercule, de Télamon & des autres Héros qui étoient ses contem-₽orains. (a) In Mericis. (b) Lib. I.

# 

# F A B L E XI

ARGUMENT.

La Nymphe Hespérie fuyant Esaque qui l'aimoit, fut piquée d'un Serpent, & tomba morte de cette blessure. Esaque en sut si affligé qu'il se précipita dans la mer & sus changé en Plongeon.

DARMI GEUX qui furent témoins de co Spectacle, étoit un Vieillard, qui, après evoir donné des louanges à la tendresse & à la fidélité de ces deux époux parla ainsi à ceux qui l'accompagnoient à l'occasion d'un Plongeon qu'il venoit d'appercevoir. " Cet oiseau, leur dit-il, que vous voyez se » plonger dans la Mer, tire aussi son origine n du Sang Royal; & si vous voulez remonter, » jusqu'à ses ancêrres, vous trouverez qu'il » descend d'Ilus, d'Assaracus & de Ganymé-, » de, qui fut enlevé par Jupiter. Laomédon, nétoit son ayeul, & Priam son pere, frere » du famoux Hector; s'il n'eût changé d'état. adès sa premiére jeunesse peut-être qu'il ne m le seroit pas rendu moins célébre que lui; n quoique l'un dût la naissance à Hécube fille » de Dymas, & que l'aurre ne sût fils que » d'une Nymphe champêtre nommée Aleemirhoé, qui acconcha de lui emfecret fur

n le Mont Ida. Esaque, sans ambition, haif-» soit le séjour des Villes, & ne se plaisoit » qu'à la campagne & dans les fôrets. On le » voyoit rarement à la Cour de son pere ; ceu pendant il n'avoit rien de rustique dans les. n mœurs, & son cœur n'étoit pas insensible à l'amour. Touché des charmes de la belle » Hespérie, il soupiroit pour elle, & la cher-» choît dans les Bois, & dans les lieux les. » plus solitaires. Il la rencontra un jour, »comme elle séchoit ses cheveux àu soleil suris les bords du Fleuve Cébréne son pere \*. 37 Telle que la timide Biche qui appetçoit s un Loup; ou comme un Canard éloigné-» de l'étang où il a laissé satroupe, qui voit » l'Oiseau de proye prêt à fondre sur lui s, » Hespérie prend la fuire dès qu'elle voit son. » Amant. Elaque, à quill'amour donne des si affés, comme la crainte sembloit en avoir s donné à la Nymphe , la poursuit avec chas leur; mais un Serpent cache sous l'herbe; # l'avant piquée au pied, & le venin s'étant répandu en peu de temps dans tout son. n corps, elle cessa en même temps de courir. n& de vivre. Désespéré d'un accident si susi neste, Esaque embrasse tendrement in si Nymphe qui venoit de rendte le dérnier n soupir, & déreste mille fois le malheureux.

t Le Poète avoir die plas hent qu'elle éngique du Flance. Granique

D'OVIDE, Liv. XI. " amour qui la lui a enlevée. Hélas! disoit-» il, aurois-tu pû prévoir ce malheur? nous » sans doute, & je n'aurois pas voulu triom-» pher des mépris d'Hespérie à des condi-» tions si cruelles. Chere Nymphe, ajoutaes t-il, nous sommes deux qui vous avons » ravi le jour: Le Serpent vous à porté le so coup fatal; mais e'est moi qui en suis la » cause, & je serois plus coupable que lui, » si ma mort ne vengeoit la vôtre. Après » cette plainte il se précipita du haut d'un » Rocher dans la Mer. Thétis touchée de so son malheur, le soutint dans sa chûte, le » couvrit de plumes, pendant qu'il flottoir » encore sur l'eau, & l'empêcha ainsi de » mourir, quelque envie qu'il eût de ne pas » survivre à sa chère Hesperie. Indigné con-» tre la main favorable qui le protège, il se » plaint de la cruauté du Destin qui le force » de vivre. Il s'élève en l'air, puis se précipité » avec impétuolité dans l'eau; mais les plus » mes le soutiennent & affoiblissent l'effort » qu'il fait pour y périr. Devenu furieux, il » plonge à tout moment dans la Mer, &

» rendu maigre & défait : il a des cuisses » longues & décharnées, & un grand cou » It aime les eaux; & comme il plonge saus » cesse, on lui a donné le nom de Plone » geon.

n cherche la mort qui le fuit. Son amour l'a

### Explication de la onziéme Fable.

VIDE & Apollodore (a) conviennent qu'Esaque étoit fils de Priam, & qu'il fut changé en Plongeon; mais ils ne sont pas d'accord sur lesautres circonstances de la vie de ce Prince. Le premier de ces deux Auteurs, comme on vient de le voir, dit que la mese d'Esaque se nommoit Alexirhoé, & qu'elle étoit fille du Fleuve Cébréne, ou comme on lit dans quelques manuscrits, du Granique. Il ajoûte qu'Esaque poursuivant Hespérie, dont il étoit amoureux, cette Nymphe avoit été piquée d'un Serpent, & qu'Efaque ne pouvant supporter la mort d'une personne si chère, s'étoit précipité dans la Mer, & avoir été changé en Plongeon. Apollodore dit qu'Esaque étoit Fils de Priam & d'Arisba Fille de Mérope sa premiére semme; que son Pere lui sit épouser Stérope, qui étant morte fort jeune, il en fut si affligé qu'il se précipita dans la Mer. Cet Auteur dit encore que Priam ayant répudié Arisha pour épouser Hécube fille de Cifféus, Esaque voyant sa belle-mere grosse de son second fils, avoit prédit à son Pere que cet enfant seroit un jour la cause d'une guerre sanglante qui causeroit la ruine du Royaume de Troye; & que sur cette prédiction le jeune Prince sut exposé sur le Mont Ida. Tzerzès ajoûte qu'Esaque avoit dit à son Pere qu'il salloit faire mourir la Mere & l'enfant, qui venoit de naître ce jour-là, & que Priam informé que Cilla femme de Thimœtos étoit ce même jour accouchée d'un fils, la fit mourir avec son enfant: croyant par là pouvoit Eviter l'effet de la prédiction. Servius sur l'autorité d'Euphorion conte la chose de la même manières

(a) Lib, III.

#### D'OVIDE, LIV. XI.

mais un ancien Poète cité par Cicéron au premier Livre de la Divination, dit que ce fut l'Oracle de Zelia, petite Ville au pied du Mont Ida, qui avoit rendu cette réponse en interprétation du songe d'Hécube. Paulanias dans ses Phociques prétend que c'étoit la Sibylle Hérophile qui avoit interprété ce longe, & plusieurs autres Anciens en donnent la gloire a Cassandre. Quoi qu'il en soit, Apollodore nous apprend encore qu'Esaque avoit appres de prédire l'avenir de son grand pere Mérope; Estaque en laissa apparemment les principes dans sa famille, puisque nous voyons que Cassandre & Hélenus l'exercerent dans la suite. La métamorphose d'Esaque en Plongeon, est un de ces Episodes qu'on imaginoit pour consoler les Parens; & ce dénouement doit souvent servir de principe pour expliquer la plûpart de ces sortes d'événemens.

Fin du Livre onzieme.



## **прифифифифифифифифиф** L E S

# METAMORPHOSES D'OVIDE.

LAVRE DOUZIE.M.E.

## <del>10101010101010101010101</del>

FABLESIII. & III.

Lorsque les Grecs surent arrivés en Aulide, ils consultérent Calchas pour sçavoir si le vent ne savoriseroit pas bientôt leur départ. Cet grand Prêtre leur ayant dit que le vent leur seroit toujours contraire, jusqu'à ce qu' A-gamemnon eût immolé sa fille Iphigenie, one la conduisit à l'Autel, & Diane appaisée par cette soumission, mit en sa place une Bische qui lui sur immolée. À là descente dest Grecs sur le rivage de Troye, se livre uni sanglant combat. Protesilas qui sort le premier de la Flotte est tué par Hector, & Cygnus qui combattoit pour les Troyens est vaincu par Achille. Neptune son Pere léchange en un oiseau de même nom.

RIAM qui ignoroit que son fils-Esaque avoit été changé en oiseau, pleuroit sa mort, pendant qu'Hector & les autres freres de ce Prin-

🚅 infortuné lui élevoient un tombeau, où fon:





NEPTUNE amountur de CENIS.

D'OVIDE LIV. XIL nom étoit gravé. Paris fut le seul des enfans, de Priam qui n'assista pas à cette cérémonie. C'est ce même Paris, qui ayant dans la suite. enlevé Hélène, artira sur sa Patrie une sanglante guerre. Toute la Gréce conjurée prit les armes en faveur de Ménélas Epoux de cette Princesse. On équipa mille vaisseaux, & l'affront auroit été bientôt vengé, si les wents contraires n'avoient empêché la flotte de sortir du port d'Aulide. Pendant que les: Grècs offroient sur le rivage de la Mer une · factifice à Jupiter, suivant la coutume de: leur Pays, on appercut un Sergent, qui: étant monte sur un Plane, qui étoit prochede l'Autel, dévota huit petits Oiseaux qui étoient dans un nid, avec la mere qui voloit autour. Tous ceux qui avoient vû ce prodige étoient dans l'étonnement, lorsque Calchas. qui lisoit dans l'avenir, leur parla ainsi: »Ré-» jouislez vous, ô Grecs, la Ville de Troye. » sera détruite; mais elle nous coûtera de » longs & de pénibles travaux. Ces neuf » Oiseaux que le Serpent vient de dévorer, » m'annoncent que le siège de cette Ville. on durera neuf ans. " Pendant ce discours le Serpent qui étoit entortille autour de l'arbre, fut changé en pierre.

Cependant les vents toujours contraires empêchoient la flotte de partir, & on commençoit à croire que Neptune favorisoit la

68 LES METAMORPHOSES Ville de Troye, dont il avoit bâti les murailles. Calchas en pensoit autrement; il scavoit, & il n'en faisoit pas un mystère. que pour sortir du port d'Aulide il falloit appailer par le sang d'une Vierge Diane irritée contre Agamemnon. Ainsi dès que l'intérêt public eut triomphé de la tendresse paternelle, & que les sentimens du Roy l'eurent emporté sur ceux du Pere, les Prêtres fondant en larmes conduilirent Iphigénie à l'Autel. Diane appailée par cette Soumission, enveloppe d'un nuage l'Autel & les Sacrificateurs, & mit à la place de cette Princesse une Biche qui lui fut immolée. Après ce Sacrifice, la Mer devint tranquille, & un vent favorable conduisit en peu de temps la flotte Grecque sur les rivages de Troye.

Au centre de l'Univers est un sieu également éloigné du Ciel, de la Terre, & de la Mer, & qui sert de limites à ces trois Empires. On découvre de cet endroit tour ce qui se passe dans le monde, & l'on entend tour ce qui s'y dit malgré le plus grand éloignement. C'est là qu'habite la Renommée sur une Tour élevée, ou aboutissent mille avenues. Le roit de cette Tour est percé de tous côtés: on n'y trouve aucune porte & elle demeure ouverte jour & nuit. Les murailless en sont faites d'un airain retentissant qui renvoye le son des paroles, & répéte tout ce qui se dit dans le monde Quoique le repos & le silence soient inconnus dans ce lieu, on n'y entend cependant jamais de grands cris, mais seulement un bruit sourd & confus, qui ressemble à celui de la Mer qu'on entend de loin, ou à ce roulement que font les nues après un grand éclat de tonnerre. Les Portiques de ce Palais sont toujours remplis d'une grande foule de monde. Une populace legére & changeante va & revient lans celle; on y fait courir mille bruits, tantôt vrais, tantôt faux, & on y entend un bourdonnement continuel de paroles mal arrangées, que les uns écoutent, & que les autres répétent'au premier venu, en y ajoutant toujours guelque chose de leur invention. Là, régnent la sotte crédulité, l'erreur, une fausse joye, la crainte des allarmes sans fondement, la sédition, & ces murmures mystérieux dont on ignore les Auteurs. La Renommée qui en est la Souveraine, voit de là tout ce qui se passe dans le Ciel, sur la Mer & sur la terre, & examine tout avec une inquiéte curiolité.

Comme la Renommée avoit déja appris aux Troyens que les Grecs venoient les attaquer avec une puillante Flotte & des troupes choifies, ils ne furent point surpris à leur arrivée; & pour se mettre en état des oppo-

70 LES METAMORPHOSES ser à leur descente, ils s'étoient campés sur le rivage. Dans le combat qui fut donné en cette occasion, Protésilas signala par samout le premier exploit d'Hector, & la défaite de cet illustre Grec fit connoître ce qu'on devoit attendre de relui qui lui avoit ôté la vie. Cette première action coûta beaucoup de sang à la Gréce & lui enleva de vaillans Capitaines. La perte des Troyens fut aussi très-confidérable, & ils firent une funeste expérience de la valeur des Grecs. Le Promontoire de Sigée étoit teint du sang qu'on venoit d'y répandre. Dans la chaleur du. combat, Cygnus qui devoit le jour à Neptune, tua de sa propre main un grand nonibre de Grecs. Achille monté sur son char, s'étant fait jour à travers les bataillons les plus épais, & renversant tout ce qui se trouvoit sur son passage, cherchoit un ennemi si redoutable, ou Hector lui-même. Il rencontre le premier: l'autre ne devoit tomber sous ses coups qu'au bout de dix ans. Ilanime de la voix ses Chevaux, s'approche de Cygnus, & branlant sa pique d'un air menaçant, lui tint ce discours: Qui que vous soyez, jeune téméraire. » vous aurez en mourant la consolation d'èn tre vaincu par Achille. Il dit, & en meme temps il lui lance son Javelot; mais quoi que Le coup n'eût point porté à faux; il ne lui sit

D'OVIDE. Liv. XII. 42 aucune blessure, & le fer de la lance s'émoussa contre son corps. "Fils de Thétis, » lui dit Cygnus, car je n'ignore pas qui vous » êtes, vous paroissez surpris que je ne sois » point blessé d'un coup que vous venez de me porter : que votre étonnement cesse: » ce casque que j'ai sur la tête & cette cuim raffe servent moins à me défendre qu'à me » parer. A l'exemple du Dieu Mars, je ne m les porte que comme un simple ornement. » Dépouille de mes armes je n'en suis pas " moins invulnérable. Il est glorieux, je vous » l'avoue, d'avoir pour mere une Néréide, mais il oft infiniment plus flateur d'avoir » pour pere le maître de Nérée, de ses Filles, » & le Souverain des Mers. " Ainsi parloit Cygnus, lorsqu'il lança sa pique contre Achille avec tant de roideur qu'elle fracassa l'airain dont son bouclier étoit couvert, en perça les neuf premiers cuirs, & ne s'arrêta qu'au dixieme. Achille, après l'avoir arrachée, porta à son ennemi un second coup qui n'eut pas plus d'effet que le premier; ensuite un troilième, auquel Cygnus le présenta lui-même. & qui n'eut pas un meilleur succès. Devenu furieux comme un Taureau qui s'irrite dans le Cirque à la vûe d'un drap couleur de pourpre, contre le quel il porte d'inutiles coups, Achille regatda le bour de sa lance, pour voir si le fer y

tenoit encore. " Non, non, dit-il, ce n'est » point à mes armes, c'est à la foiblesse de " mon bras que je dois m'en prendre. Cy-» gnus a donc épuisé toutes mes forces? » Car enfin je donnai assez de preuves de » mon courage & de ma valeur, lorsque je so renversai les murailles de Lyrnesse, que je » remplis Thébes & Ténédos d'horreur & » de carnage, & que je sis rougir les eaux » du Caique du sang des peuples qui habi-» tent ses bords. Téléphe éprouva deux fois » la force de mon bras, & tous ces braves \* Troyens que je vois étendus sur le rivage, » montrent assez quelle est encore aujour-» d'hui ma valeur, « Cependant comme s'il: £ût en effet douté de sa force & de son cou∸ rage, il donna un coup de lance à Ménére soldat Lycien, le perça de part en part, malgré sa cuirasse, & lui sit mordre la poussière. "Ah! je me reconnois, s'écria-t-il, en » retirant la lance du corps de ce malheu-» reux, je retrouve enfin & mon bras & mes » armes: employons-les contre un ennemi » plus redoutable que celui que je viens de » vaincre, & veuillent les Dieux, que ce soit navec le même succès! « Après ce peu de paroles il attaqua de nouveau Cyenus, le frappa à l'épatile, & la lance sut repoussée comme sielle avoir frappé contre un Kocher, Cependant il parut du lang à l'endroit où le

DOVIDE. Liv. XII. coupavoit porté; Achille s'en réjouit; mais sa joye me fut pas de longue durée. Ce n'étoit que le sang de Ménète dont la lance avoit été reime. Plein de rage & de fureur il laute de son Char, joint son ennemi, l'attaque à grands coups d'épée, & voyant qu'après avoir percé la cuiralle, le fer s'émoulloir contre son corps, il ne se possede plus, le frappe à la têre avec le pontmeau de son épée, le serre de près, & ne lui donne aucun telache. Cygnus étormé, recule, la peur le trouble, fea yeur sont éblouis, & une pierre qui fe trouve sur ses pas, l'ayant fait chanceler. Achille le pousse, le fait somber, se jeure fur lui, tompt les liens de son casque, & les genous fur fon estomac, lui serre la gorge & l'étouffe; mais dans le temps qu'il se preparoit à le dépouiller, lon corps disparut, de il ne sella que les armes fue le champ de batalile. Neptune son Pere l'avoit déja méramorphose en cet Oiseau dont il portoit le nom auparavant.

Explication des Fables I. II. & III.

& gue cette Ville ne feroit prile qu'à la diriemeannet. Pour appuyer cette prediction, il publia qu'il avoit vie momen for un arbre, un Sergent, qui après. avoir devoté buit petits Oileans qui étoient dans un nid , avoit été changé en pierre. Je ne crois pas que cette circonstance ait d'autre fondement que la superstition du Grand-Prette, puplutot le défir qu'il avoit de détourner une entreprise qui lui paroissoit. pleine de dangers. On pourroit même très bien. conjecturer, que coste prodiction fut faite de concert avec quelques uns des Généraux, qui n'ayano ofe refuser leurs Troupes à Agamemnon, auzoient été charmes de rompre la partie. Le facrificed'Iphigenie fur peut drie auff une faite de la mêmepolitique, l'eur s'embarquer on attendoit un vent hvorable a c'étoir inntilement qu'on authidois. Galchas fur encore, consulte, & il repondit quenour, avoir un vent favorable; il falloit appailer, Diane, offentes contre Agamemben pout avois-tie une Biche qui lut avoit été confactée i il ajount que la Becflette podivoit cite flechie que par le la ci wifier dethe Dring forden lang de se floge difftayes: de serve roprinte, Agamemnonthic per à abandanner l'estrepsife, mais dans la luite il le trouvau f prefle par les sollicitations de ceux des Capitaines. Grecs qui s'étoient déclares pour Menelas, qu'il. permit à filusie d'affer à Aspos pour conduire Iphi-génie la ille dans le camp. Les Poèles nomene que Diane appailée par cette loumition, enleva cerie Princelle dans le temps qu'on alloit l'immo ler la transporta dans la Tauride, & mit à la place une Biche qui lui fut immolee. Tous les Anchars ne dont pas d'accord for cette cisconstance Nicapore alluge, qu'elle fut shangee en Genificad'autres disent qu'elle fut metamorpholès, en Ourle en en une vieille Femme. Tome III.

D'OVIDE. LIV. XII.

Il n'est rien de si célébre dans l'Antiquité que le Acrifice de ceue Princesse, & nous avons deux belles Tragédies d'Eurspide, l'une d'Iphigénie en Aulide, dans laquelle toute cette avanture est traitée d'une manière extrêmement touchante; l'autre d'Iphigénie en Tauride, où l'on voit Oreste retirer d'entre les mains du barbare Thoas une sœur qui lui étoit si chere. Virgile, Ovide, & tous les autres Poètes ont suivi cette même tradition. Cependant Homere n'en fair ancune mention, & il y a bien de l'apparence qu'il n'auroit pas passé sous silence un événement li considérable, s'il avoit en quelque sondement dans l'Histoire de ce temps-là: au contraire ce Poëte parle d'Iphianalle Fille d'Agamemnon, qu'on envoya chercher sur la sin du Siège de Troye, pour être le sceau de la réconciliation de se Prince avec Achille; & il parole évident que cette-Iphianasse est la même qu'Iphigénie.

Nos Mythologues modernes, n'ayant pû s'imaginer qu'un Pere ait été affez barbare pous immoler.

Ta Fille, ont regardé ce fait comme une Fable pouont dir qu'une connoiffance confuse de l'Histoinede Iephté, arrivée à peu près dans le même temps,
y avoit donné lieut (a). Il y en a quelques uns, qui,
pour chercher un dénouement à ce mystère, one
été déterrer une autre Iphigénie Fille d'Hélène &
édievée chez Clitemnestre sa sœur, & c'est celui qu'afairi M. Raoine dans la belle Tragédie, qu'il a faite
fûr ce sujet (b). Cette Tradition ne manque pas de
fondement dans l'antiquité, & Pausanias qui l'afuivie (c) ente pour garans Euphorion de Chalcis,
Alexandre, Stélichore & tout le peuple d'Argos qu'i

le publioit ains. Sur quoi on peut consulter le s'ça-

(b) Voyez ce qu'il en dix dans la Préface.

<sup>2 ... (</sup>b) Voyez M; Hace Demenst. Evang. page, 4.

vant Méziriac sur l'Epître d'Enone à Pâris. Enfire il y a des Auteurs, & c'est le plus grand nombre, qui soutiennent qu'Iphigénie fut véritablement immolée de la manière que Lucrece (A), Virgile (b), Diodore & tant d'autres le racontent, & que la crainte qu'eut Agamemnon de perdre le commandement de l'armée, & l'occasion de venger l'affront de son Frere, avoit fait ceder l'amour paternel à Pambition. La superstition, dit Lucrece, a souvent fait commettre d'aussi grands crimes.

---- Sepius olim 🗀

🐃 Relligio peperit stelerata atque impia factat

Ce que l'on peut dire de plus affuré sur un sujet. fur lequel les Anciens varient tant, est qu'Ulyssestrant parti du Camp d'Aulide à l'inseû d'Agamem-200, comere le racontens Dicrys de Créte & plufieurs Scoliastes anciens, emmena avec lui Iphigénie, fous prétexte que son Pere vouloit, avant que de partir, la marier avec Achille, & s'affurerpar là de l'obeiffance d'un jeune Prince, qui commencoit à se faire craindre dans l'armée; qu'on se disposa à l'immoler à Diane, mais que sur quelques. prodiges qui arrivérent en cette occasion, ou que Calchas qui craignoit le sassentiment d'Achille & d'Agamemnon, public dans le dessein d'effrayerseeux qui le pressoient d'achever le sacrifice, on Inbilitua en sa place une Biche, & en envoya secerettement la Princelle dans la Tantide. Par oe demouement, qui est du moins aussir autorisé par les. Anciens que la tradition, qui porte qu'Iphigénie fut véritablement immolée, on leve la grande. -difficulté de l'opposition d'Achille, & celle d'Agamemnon fur-tout, qu'on ne peut pas croire (a) Lib, H. (b) Wenerde Like Bo. "" " "

D'OVIDE. Liv. XII.

avoir souffert dans une armée qu'il commandoit qu'on immolat sa Fille malgré hi. Le R. P. de Montfaucon à fait graver le beau vase qui repréfente le sacrifice d'aphigénie (a). En expliquant les figures qui y sont reconnoissables, il dit qu'on y voit Achille, qui prie la Déesse d'accepter cette victime pour le falut de l'armée; il me permettra bien de faire remarquer ici, que cette conjecture est contre le seutiment des Anciens, qui disent tous de concert que ce jeune Héros étoit amoureux d'Iphigénie, qu'il fat outré contre Ulysse qui l'avoit conduite dans le camp, & qu'il s'opposa de tout son pouvoir à cesacrifice. Me Racine, qui le représente tel que je viens de le décrire, avoit copie son portrait d'après Euripide & les autres Auciens, & il n'y a nulle apparence qu'un Prince de se caractère joue dans cet Antique le rôle d'un dévot qui offre à Diane une victime si chere. Le figure représente un homme étonné, qui paroir rêver aux expédiens dont il vent le servir pour de livrer la Manresse: & c'est certainement sous ce point de vue qu'on a voulu le graver.

Ovide qui avoit commencé dans ce Livre à raconter les avantures arrivées au Siège de Troye,
continue de les exposer. Après que les Grecs euzent appaisé Diane, un veut favorable porta leur
Flotte sur le rivage de la Troade. Les Phrygiens
qui avoient eu le temps de le préparer à cette guerre,
se trouvérent en état de rec. vois leurs ennemis,
de firent tous leurs efforts pour s'opposer à leur
descente. Protésilas qui s'apperçut que les Grecs efsrayés par un Oracle, qui avoit prédit que le premier qui mettroit le pied sus le rivage seroit tué,
m'osoient descendre de leurs Vaisseaux, s'acrissa
généreusement sa vie pour le salut de sa Patrie.

(a) Ant. Expliq. Tome II.

Mector qui le vainquit, sit paroître des lors comabien il seroit redoutable dans la suite de cette guerze. Cygnus qui fuivoit Hector, fit de son côté plu-Geurs actions de valeur, & Achille s'attacha à unennemi qui paroissoit digne de lui. Il le poursuivit vivement, lui lança plusieurs traits sans le blesser 🕾 enfin l'ayant joint, il le prit à la gorge l'étouffas entre ses bras , & le précipita du haut d'un Rocherdans la Mer. On publia que ce Cygnus qu'il faut: bien distinguer du Parent de Phaeton, & d'un autre Prince de ce nom qui fut vaincu par Hercule (a) étoit Fils de Neptune: parce qu'il étoit apparemment puissant sur la Mer, ou Roy de quelque Isle de l'Archipel; on dit aussi qu'il étoit invulnézable, parce que ses armes ésoient à l'épreuve dutrait. On ajoûta enfin qu'il avoit été changé en Cygne, cirgonstance qui n'a sans doute d'autre fondement que la ressemblance des noms. Une origine : qui annonçoit des Dieux pour Ancêtres, étoit la chimere de ces temps-là, & la métamozphose étois! la essource ordinaire des slateurs...

(n) Voyez Hifiede Lhoog. Apellod. Lib. II. Punfan, in Acticis,

#### DOVIDE, LIV. XII.

# FABLESIV. V. VI. & VII.

### ARGUMENT.

Comme pendant le Festin qui suivit cette vicoire, tout le monde s'étonnant de l'avan-3 ture qui venoit d'arriver, Nestor raconta: qu'au combat des Centaures & des Lapa-:: Îbes , anquel il s'écoie trouvé , la Nymphe: 7111 Genis qui avois-répondu à l'amour de Néprince qui avoit obtenu de ce Dieu d'être ... changée en homme & d'être invulnérable. s'y étoit fort-signalit. Es on avoit été obligé 116 de l'étauffer comme Gygmes. Néanmoins Noill prime se, souvement de l'avoir aimée, ne s! montus pas qu'elle périt entièrement & la 5 convertit on Oifran Periclymane, I'm des a citorine fils de Nelle le frere de Neflor, ayane: recu de Nepume le pouvoir de se revêtir de: - plusieurs formes, il s'en servit heureusement: 111 Contra Heroide y mais 3 leant enfin métamor. phofe in Angie, pour se dérober aux coups de : : Le redousable ennemi, il fue cue d'un coup de - Bethe dang le camps qu'il s'envoluie. Nesptante, pour venger la mort de Cygnus, pria. Apollonide so deguifer ; parce que le Define II mi lui permettois per de la vengen lui même. s: Apolionimento dans le Camp des Troyens, - Asayon dingela fliche de Paris . Achille. 21

# so LES METAMORPHOSES en fut blessé au talon, le seul endroit de sout son corps où il n'étoit pus invulnérable.

E premier combat des Grecs contre les Troyens fut suivi d'une Treve qui duræ fort long-temps. Les deux partis fatigués de la perte qu'ils y avoient faite, posérent les armes: les Troyens le contentérent pendant tout ce temps-là de garder leurs murailles, & les Grecs ne longerent qu'à le retrancher dans leur Camp. Ils y célébroient une Fête pour rendre grace à Pallas de la victoire qu'Achille venoit de remporter sur Cyghus. Après que ce jeune Héros ent offers à cette Déesse une Génisse, & que la famée en montant juiqu'au Ciel, est fait connoître que son Sacrifice lui étoit agréable, il distribua une portion de la victime aux Sacrificatours, & réferva fautre pour le Feltin qu'il donns aix Capitaines Grees. Lorsque le repas sut fini, on ne viepazoître ni Muliciensni Simphonia, pour divertit les conviés, & la conversation it rout leur amulement. Elle dura une partie de la nuit " & rouls toure for la valeur & for les vertus militaires. Après qu'on x eut parlé du dernier combat, chacun sit l'histoire des Batailles où il s'étoit trouvé: can de quelle autre matière pouvois parler le vaillant Achille, ou quel autre discours suroits on pu sentripo la prélence qui fui sur étépatéable? Que étendie

2 DOVIDE LIV XIL dic beaucoup sur les circonstances de son combat avec Cygnus; tout le monde paroifsoit surpris d'avoir vû que ce jeune homme étoit invulnérable . & Achille lui-même en paroissoitétonné comme les autres, los sque Nestor leur parla ainsi: » Il est vrai que Cygon nus a été de seul homme invulnérable que or your ayez pû woir de vorre temps; pour » moije me reflouviens d'avoir vû autrefois n Cenée qui lui ressembloit en cela. Quel-» ques coups qu'on lui portât, il n'étoit pas » passible de le blesser, & ce qui doit encore n vous étonner davantage, c'est qu'il étoit orné fille. Il se rendit extrêmement célébre state énvirons du Mont Othrys ortifehabimtoit la Connécie surprittionte l'assemblée , & on pris Mefor de raconter une Histoire & singulière. Achille surtout l'en pressa, en l'assurant qu'il feroit plaisir à la Compagnie. s Sage & éloquent rieillard, lui dit-il, l'hom-» me le plus prudent acte plus respectable de some Siede, apprenezament quel étoit ce » Conce dont vous wenezide parler ; par sequelle avanture il avoittchange de Sere s or en quelle guerre vous vous êtes itrouvé mavec lui; quels exploits l'ont rendu célé-» bre; enfin quel a été son vainqueur, si tou-» tefois il a pu être vaincu? Quoique le so temps, reprit Nestor, ait estate de ma mé-» moire le souvenir de plusseurs événemens » arrivés dans ma jennesse, il en est cepen-Tome III.

.

n dant un grand nombre dont je me reflous of viens encore parfaitement, maisde tout ce aque j'ai vû, soit pendant la guerre, soit sependant la paix, rien n'est demeure plus se wirement: imprimé dans: mon esprinque or l'Histoire que vidus me demandez Do Josés sugue performe n'a vicatione de phofes que pumoi, puisque j'ai déja vocu : deux ages aird'homme : & sue je cours maimeissue le o troitieme \*. Cenis filie d'Elaie, la perlonm ne la plus ainsable de son temps, s'époie es conduc fi célébre par la besuté, qu'elle wavoir fait l'objet des vents de monstes Peinor des de Thossatie, (cuirelte était du même sic Palysique vous, mon cher Achille, ) & de menis les autres Princes du noifinage. Pelée p hi-mêmeauroirafpire à la conquête, mais m il avoir époufé la Déeffe votre mere, ou du a moige elle lui écoit destinée dès ce rempsmia. La fiere Cenis luyant un tendre engam gement rebundit tout fer Amani, & refusulait de choisie un époux. Un jour, comme melle se promenoit for le rivage de la Mers » Nepuine lui fit violence : e'est ainsi de moins que l'on come rette avantage. On n ajoutte que ce Dienayant promis de tui ac-. \* Qubiqu'Ovide pour expainse l'âge de Nestatte : Atve de mot bu enuem, deux cem ans, j'ai préféré l'expression de deux âges d'homme, pour me ponformer à Homéré Misd. Lib. I. qui s'en igois lervi dans perce occasion. Le amenter de ces trois âges se rapporte à la prise de Pyles par Hercule pen-dant la jeunesse de Nestor. Le second regarde le temps qui s'étoit écoulé depuis certe expédition justipuls de Guerre de Troye, ou commence le troisième, ce qui ne foumit au

plus que 70. ou 80. ans.

D'OVIDE. Liv. XII. # corder tout ce qu'elle demanderoit, elle # lui tint ce discours : L'outrage que je viens #de recevoir me fait naître un sonhait qui » va vous paroître bien extraordinaire. Pour \* m'affranchie à l'avenir d'une pareille insul-#te, faites en some que je change de fiexe; \* & alors tous mes vœux seront accomplis Cenis prononça ces dernières paroles. #d'un ton plus mâle & plus ferme, & on au-\* roit pris la voix pour celle d'un homme. \* Elle l'étoit en effet, Neptune avoit déja m exaucé ses vœux, & lui avoit accordé. » outre cette faveur, le privilége d'être in-» vulnérable. Content de ce double avanta-» ge, Cenée n'aima plus déformais que les » exercices qui conviennent aux hommes; son'ayant d'autre plaifir qu'à parcourir les se charmantes campagnes de la Thessalie, noù il s'acquit beaucoup de réputation.

» Cependant le fils du téméraire Ixion, Pi» rithous avoit épousé la belle Hippodamie;
» & on célébroir la Fête de son mariage dans
» un valion délicieux tout couvert d'Arbres.
» Tous les Princes de Thessalie & les Cen» taures avoient été invités au session des nô» ces: Il m'en avoit aussi prié & je m'y trou» vai avec les autres Lapithes Toute l'assen» diée ne respiroit que le plaisir & la joye.
» On n'entendoit de toutes parts que des
» chants d'allegnesse & des épithalames

1

» qu'on chantoit en l'honneur des deux népoux, lorsqu'Hippodamie parut suivie » d'une troupe de Dames. Tout le monde » fut frappé de l'éclat de sabeauté, & on es-» tima Pirithoiis heureux d'avoir pour épou-» le une personne si accomplie. Mais l'évé » nement que je sais raconter troubla bien-» tôt son bonheur. Le plus cruel & le plus w faroughe des Centautes, Euryte, enflame » mé par l'athout, & encore plus par le vin, » n'eut pas plutôt và Hippodamie, qu'il ren-» versa la table dustestin, & prit la Princesse » aux cheveux dans le dessein de l'enlever, » Les autres Censaures, à son exemple, sai-» sirent les Femmes qui leur plaissient le » plus, ou qui setrouvoient à la portée. La » fête changea tout d'un coup de face: tout » retentif des cris des Femmes qu'on enles » voit, & le lich du festin devint dans ce » moment semblable à une Ville prise d'as-» saut. Nous nous levâmes en même temps; » & Thefée prenant la parole, s'adressa ainsi » à Euryte: Insolent, lui dit-il, quelle esta » folied offenser ainsi Pirithous pendant que » je respire jignores-tu que c'est offenser en » même temps deux personnes? Pour mon-» trer qu'il 114 faisbit pas de vaines menaces; » après avoir écarté tout ce qui lui faisoit » obstacle ;; il s'approcha d'Euryte: & lui » arracha Hippodamie. Le Centaure domeura interdit & muet; qu'auroit-il pû

» dire en effet pour excuser une action si là-#che? Cependant pour se venger de.l'af-»front qu'il venoit de recevoir, il le jetta sur »Thesée, & le repoussa vigoureusement. » Près de l'endroit où ils se battoient, étoit » un Vase antique d'une grandeur énorme, » & qui étoit orné de figures relevées en » bosse. Thesee s'en saisit, & l'ayant jetté à » la tête d'Euryte, lui écrasa la cervelle, & » le renversa par terre. Le Centaure se rou-» lant fur le lable, vomit avec son sang le vin » qu'il venoit de boire. Les autres Centau-" res voyant leur Frere expirer, deviennent m furieux; & crient tout d'une voix, aux armes, aux armes. Le vin leur échauffe le » courage, & ils se servent pour armes de » tout ce qui se tencontre autour d'eux. On » voit voler de tous côtés, vases, plats, ur-» nes; en un mot tout ce qui servoit au Fel-» tin devient autant d'instrumens de guerre. Amique, fils d'Ophion, prit un grand » chandelier qui portoit plusieurs flam-» beaux; & le levant comme on leve la hasche dont on veut assommer un Taureau " que l'on va immoler, il en donne un coup » sur le front du Lapithe Celadon, & lui » écrale le visage. Le coup lui fait sortir les » yeux de la tête, son nez rentse dans sa bouche; & ce malheureux en est rellement m défiguré qu'il ne conserve plus aucun trait.

"Belate, pour l'achever, le renverse par » terre avec le pied d'une table, lui en écrase se le menton de le fait expirer sous ses coups. » Grynée, regardant d'un œil séroce l'autes » près duquel il se trouvoit : Pourquoi, die-» il , ne me servirois-je pas desarmes qui se » présentent si à propos? En même temps if » faitit l'Autel tout fumant & le jeura au mi-"lieu des Lapithes. De ce coup il en étend » deux sur la poussière, Brosée & Orion ; » celui-ci étoit fils de Mycale cette fameuse » Magicienne, qui par la force de ses en-» chantemens avoit le pouvoir d'arracher la » Lune du Ciel. Pourvû que je trouve des » armes, dit Exadie à ce Centaure, ton Sa-» crilége ne demeurera pas long-temps im-» puni. Dans le temps qu'il parloit ains, it » apperçut un Bois de Cerf \* que quelque » Chasseur avoit attaché à un Pin en forme

Les Grecs, au rapport du Scoliasse d'Aristophane, à la fin de leurs Chasses, ne manquoient pas d'attacher à un arbre, ou à quelque pieu, en l'honneur de Diane, la tête, le pied, ou quelque autre partie de la bête qu'ils avoient prise. Les Romains pratiquoient la même chemonie, ciassi que le dit ici notre Poète & Virgile Eclogue VII.

Socofi capus hos apri sibi, Delia, parvuo Es ramofa Myson vivasis cornua servi.

Les Gaulois en usoient de même à l'égaté de leur Dieu Ceraaunnos, ou Cornu, ainsi qu'il paroît par une figure de cetter Divinité, dannée par M. de Chezellos, qui tient un Daimentre les bras. Les mêmes Gauloits, selon Diodore de Sicile, Lib. V. faisoient parade des dépondes des Animaux qu'îlssvuient pris en une à la chaffe, en les annohant à la pousse de leurs Maisone; ce qui se pratique encore aujourd'hui.

DOMINDE LINKEL SA n de vœu. Il leprend ; l'ensonce dans le vi-» sage de Grynée, & hu en créve les deux p yeur, dont une partie demeure attachée nau bois, & lauree se ropand avec ben fang , fur la hanbe, où elle demense coloo. Daha nces entrefaites. Rheturayant faill fur l'Au-» tel un gros tison allunte, en frappe Catan n à la tempe droite; & comme il avoit heaun coup de cheveux, le feu y prie, ainsi que n dans de la paille séche, & le sang qui sor-» toit de la playe, venant avec la flamme, fit nentendre le même bruit que fait un fer se rouge que l'on plange dans l'em. Carax , mapres avoir étoine le feu qui bruloit les » cheveux, deva de terre une große roche n qu'à peine quaire Chevaux cullent pû traîner la mit sur les épanles; mais la pesanmreur de cerre lourde made l'agame cenipamchedala jeuer fur fon ennemi, il fuccomm lie four le poids, & lui & Cometes qui se ontouva près de lui en furent accables. Puisn font tous les riens, lui dit Rhetus, qui ne s put recent la joye que lui causoir cette mavanoute sièves aussi redomables de avoir er autorit do force quasti i Après un discours mainfulant zil bi donna encore pluseurs s coppe de rifon quit conoie à la main, di le aditi enfonça dans le cranic. Carax hors du an combat ... Rherus attaqua i Eurgeog Corvee si de Dryssy de commo il sun d'abord lo jeune ent cheer al marine com i **Hill**a

#### \$2 LBS METAMORPHOSES

» Coryte, qui commençoit à peine à avois » de la barbe, Evagre lui reprocha l'indigne » victoire qu'il venoit de remporter sur un nenfant. Pour l'empêcher de pousser plus mloin ce reproche, Rhetus lui enfonça le tin sou enflamme dans la bouche. Fier de tant nd heureux succès, il allay en saisant tour-» ner ce même tison autour de sa têre, à » l'endroit où étoit le brave Dryas, qui avec » son épieu lui perça le corps de part en sipart. A ce coup Rheius poulla un profond » soupir, & après avoir arraché avec bien de » la peine l'épieu de fa playe, il fut conso traint, parce qu'il perdoit tout son sang; s de se retirer du combat. Ornée, Lycabas » & Medon qui étoit blessé à l'épaule droite, » abandonnérent dans le mêmo temps le si champ de baraille, ainsi que Pisenor & 31 Thaumas. Mermere l'homme de son remps » le plus léger à la course, les suivoit d'un sipas lent pasce qu'il avoit reçu un coup so dans la cuifle. Oh vit fuir aussi dans ce mom ment Abas habile à la chasse du Sanglier, » Pholis & Menalee. Le Devin, Albyle, qui " avoit fait de vaint effents pour étauffen cerm te querelle, prit comme les aurres le iparei » de lafuire; hazis appeliogramiti ellus; qui le n suivoit satsui dies Noiceaignen vien Nesmis, votre mart reliséformée laux fiéches md'Horcule. Cependanti Europionso , Cyciadas & Arét tombérent sous les coups du

DOVIDE. Liv. XII. 89 s brave Dryas, & Crenée qui en fuyant mavoit voulu tourner la tête, reçut un coup e d'épée entre les deux yeux. Au milieu de se ce tumulte Aphidas yvre, & tenant une » bouteille à la main, dormoit tranquillement sur une peau d'Ours: Il faut, lui dit 3) Phorbas, qui l'apperçue dans cet état, que » tu mêles de l'eau du Styx dans ton vin; & n dans le même temps s'étant approché du n lieu où il étoir, il lui lança son javelot & a lui perça la gorge. Le sang de ce jeune » homme rejaillit fur la peatroù il reposoit & » sur le pot qu'il tenoit à la main; il mourut » sans aucun sentiment, & ses yeux demen-» rérent fermés pour toujours. Pendant ce n temps-là je vis Petree qui s'efforçoit d'ar-» racher un gros Chêne amais randis qu'il le sitenoit embrafie & qu'il l'éheanloit pour le nfaire comber, Pirithous le perça d'un n coup de lance, & le laissa attaché à l'arso bre. Il tua ensuite Lycus & Chromiss mais » leur mort lui acquit moins de gloire que scelle d'Helops & de Dictys. Le premier » fut tué d'un coup de javelor qui lui passa se panune oreille, & fortie par l'autre; Dictys s'fuyant devant un einnemi lu:redoutable, se somba de haut d'une Montagne dans un » précipice, & rompit par l'effort de la chilnge un grand orme qui lui déchira les enmarailles, & qui y demeurerent attachées. mApharée tempin decerrenvanuite a arrise \* LESMETAMORPHOSES » che une grosse roche de la Montagne, & n dans le temps qu'il veut la jetter sur Pirin thoiis, pour venger la most de Dictys, n Thefée le prévient, lui casse le bras d'un » coup de bâton , & content de l'avoir mis » hors de combat, sans se soucier de l'ache-» ver, ou n'en ayant pas le temps, il saute si dans le moment fur la croupe du Centairn re Bianor, qui n'étoit pas accoutume à un so tel fardeau, lui prese les reins avec les go-» noux & lui donne tant de coups avec le » băton qu'il conoit à la main, qu'il lui écra-» se la tête. Il tua ensuite avec le même bê-» ton Nedymne, Lycoras, Hippason, done n la barbe descendoit sur l'estornac, & Ri-» phée, qui suspassoit par la hauteur de sa staille les plus grands arbres. Terée, fihasibile à la chasse des Ours, qu'il les prenois » en vie, out le même fort que ceux que je » viens de nommer. Demoleon irrité de tane a de glorient exploits s'efforça d'arracher nun vieux Pin, & n'ayant pû le déracines wennièrement, il le rempir par le milieu, & a le jeura contre. These e qui par l'inspira. a tion de Pallas, du moins il vondois que on wie cult zinli i siquiva heurenfementuile s coup, dont Crantor ent le bras & l'épaule \* gauche fracastis. Ce Crantor, généreus » Achille , étoit licuyer de voire pere, qui wapresawoir vaincu Amynton Chef des Dosubspect l'avoit reçu de la main commo un

DOVIDE. LIV. XIL si gage de la fidélité, & de la paix qu'ils ve-» noient de conclure ensemble. Pelée le » voyant dans le trifte dest oil l'avoir mis le » blessure qu'il venoit de necesoir , lui crie n de loin: Reçois, cher Crantor, la victime » que je vais immoler à tes manes, li poulla n en même temps de toute la force la lance » contre Demoicon & lui perça le flanc; le » fer étant entré dans les côtes, & jusques n dans le pouletion, le Centaure ne pur ja-» mais l'en dégager, de ne revira même le n tronçon qu'avec peine. La douleur que lui » causoit sa playe, ayant redoublé sa fureux » & sa rage, il fit un effort pour se relever, n renversa votre pere, le soula aux pieds; er mais son casque & son boucher l'ayang = empôché d'être bleffé, d'un feut com il » perça de pant en part ce mondre devninhomme & demi-cheval. Des traits qu'il navoit lancés de loin contre un ennemi fi roa doutable, il avoit tué auparavant Phlo-» gronde Hylas: puis en combat réglé il ôte m la vie à Hiphinous, à Clanys & à Dory lass m Ce dernier portoir file fa tête une peau de n Long, admie de augus de Beuf, qui pa étoient reintes du lang de ceux des nôtice » qu'il avoit tués dans ce combat. Comme n les belles actions dont je venois d'ette to , moin , avoient ranimé mon coulage , je parlai ainfi à ce Centaure. Je visit t'apm prendre combien cet équipage en tond éco ndoutable, & en même temps je lui lançai mon javelot avec tant de vigueur, que n'ayant pas le temps d'esquiver le coup, il porta la main au front, & elle y demenra attachée avec le javelot. Pendant que tout le monde rioit de voir l'attitude où je l'apvois mis, Pelée qui étoit plus près de lui que moi, lui passa son épée dans le ventre; Le Centaure arracha lui-même ses entraile les qu'il sit sortir par sa playe, les jetta à nterre, les soula aux pieds, les déchira de

n rage, les passa autour de ses jambes; &

n tomba roide mort. » Votre beaute (si toutefois on peut trou-, ver de la beauté parmi les Centaures) ne n vous sauva pas, charmant Cyllare. Ce jeunne Centaure étoit dans l'âge ou la barl e » commence à paroître. Des cheveux blonds » lui descendoient à grosses boucles sur les » épaules & sur les reins. Il avoit dans le vi-» sage un air noble & mâle, les mains si bel-» les , un air de tête fi fier & en même temrs m si gracieux, lesépaules si bien taillées, que » les chefs d'œuvres des plus habiles ouvrièrs n n'offrent rien de plus parfair. Ce qu'il tonoit du Cheval avoit les mêmes beautés: 2 & s'il eu avoir eu la sête avec l'encolure. » on l'auroit pris pour le Cheval de Castor. » Il avoit la croupe large, le poitrail relevé; « la peau noire commodu jais, la queue & n les jambes diune blancheur éblouissante, Il

D'OVIDE. Liv. XII. avoit point de fille dans toute l'espéce 21 des Centaures, dont il ne fût aime; mais » Hylonome la plus belle de toutes, avoit » trouvé seule l'art de lui plaire. Elle l'avoit se rendu sensible par ses caresses, par ses em-» pressemens & par l'aveu quelle lui avoit » fait de sa rendresse. Tout ce qui pouvoit » donner de l'éclatia sa beauté, Hylonome ull'employoit avec plaifir. Les Cheveux w roujours bien peignés, elle avoit soin d'y » mêler les plus belles fleurs, les Violettes; u le Romarin & les Roses. Elle se lavoie » deux fois le jour le visage dans une fontaim ne qui couloit dans la Forêt de Pagasée \*4 er & se baignoit deux fois le jour. La peau » qu'elle portoit ou sur l'épaule ou sur le côn té, étoit toujours une peau fine & bien » choisie, qui lui donnoit une nouvelle grav-» ce. Cyllare & Hylonome brûloient l'un a pour l'autre d'un amour mutuel : ils ne se » quittoient jamais, & on les voyoit tounjours ensemble dans les Forêts & dans les » Bocages. Ila étoient venus aux nôces de » Pirithous, & ils ne s'étoient pas abandon. » nés un moment pendant tout le combat: w Unitrait poussé au hazard vint malheureu-" sement donner dans le sein de Cyllare; & » quoigu'il ne lui eût qu'effleuré le cœur, il » tendit cepeudant le dernien foupir dans le p moment qu'on lui arracha le fer de la · Ville de Theffalle.

LES METAMORPHOSES » playe. Hylonome désespérée d'un accim deut signifie, embrassa son cher Centaure. " porta la main sur la playe afin d'en arrêter » le sang, & tint sa bouche collée sur la sien» » ne pour recueillir son dernier soupir. Dès " qu'elle vit qu'il ne respiroit plus, elle s'a-» bandonna à toute sa douleur, mais le tu-» multe & le bruit m'empêchérent d'entens, dre ses plaintes. Enfin elle s'appuya sur le adard qui venoir d'ôter la vie à son mari, & a se laisla tomber morte sur lui. Je me resm souviens, comme si je le voyois encove, de » Pheocome qui portoit ordinairement sur so ses épaules six peaux de Lion consues enn semble. Ce Centaure lança un arbre nd'une grosseur si prodigieuse, que quatre n Chevaux artelés auroient eu de la peine à » le traîner; & en ayant frappé à la tête Pho-» nolenis, il lui fit sortir la cervelle par la » bouche, par le nez, par les oreilles & par wles yeux, comme on fait sortir le lait, ou » quelqu'autre liqueur d'un crible dont les s trous sont fort serves. Dans le temps que nue barbane se préparois à dépouiller l'enmemi qu'il venoit de vaincre, je lui passai mon épés au travers du corps, ainsi que » votre pere, Achille, qui étoit présent, », peut vous en rendre témoignage. J'ôtai aussi dans le même temps la vie à Cheonius & à Teleboas. Le premier de ces deux . Centaures étoit armé d'une fourche, l'au-

D'OVIDE. Liv. XII. tre d'un javelot, dont je sus blesse au visa-» ge, & dont je porte encore la marque. C'é-» soit alors que j'aurois dû venir au Siège de » Troye: si je n'avois pû vaincre Hector. miaurois du moins été en état d'arrêter ses niprogrès. Mais ce vaillant homme n'étoit » point né en ce temps-là, ou du moins il mn'étoit encore qu'un enfant, & aujourand'hui le grand âge a entiérement épuilé. » mes forces. Est-il nécessaire d'ajoûtet à ce so que je viens de dire que Périphas tua le » Centaure Pyretus, & qu'Ampique vainarquit Ecle avec un bâton de Cormier qu'il silui enfonça dans le crane; que Macarée » renveria mort le Lapiche Erygdupe avec so un épica dont il le porçe de part en parte mod que Cymele firt bleffé à l'aine d'un coup » de javelot que Nessusi poeta. Ne croyez » pas , je vous prie , que Mople ne sit autre » chase que prédire l'avenir. Il tua le Cenes taure Odire d'un coup de dard, qui lui » ayant attaché la langue au menton , & le membra la gonge, il ent bean faire rous si les efforts, il me lui fut pas possible de proin noncer un seul mot. Cénée de son côré en pirua cinq, Stiphele, Bromus, Antimaque, - Helymus & Pyracmon. Je ne me rellou-'ss viens pas maintenant du gente de mout a dont dis périrent ; j'ai actonu feudement ,, leur nombre & leurs noms. Larrée dont la

» saille & la grosseur avoient quelque chose

66 LES METAMORPHOSES

n de monstrueux , revêtu des dépouilles » d'Helese qu'il veroit de vaincre accourue al pour arrêter les progrès de Cénée. Ce » Centaure qui étoit entre deux âges, & » dont les cheveux commençoient à blan-» chir, avoit encore toute la vigueur d'un » jeune homme. Il portoit pour armes un » bouclier, un casque & une pique à la Macé-» donienne. Après avoir fait quelques cata+ o coles, & jetté les yeux sur les deux partis » en branlant la pique, il adressa ainsi la pa-» role à Cénée, d'un air insultant & sanfa. » ron. Eh quoi, Cénis, dit-il, car je te re-» garde encore comme une file, tom fexe ne » devoit-il pas l'apprendre de ne point te o commence avec moi? As-ru oublique que » te coûta la trompeuse apparence dont tu » te pares à nos yeux, & l'affront que tu re-» çus pour l'acheter? Crois-moi, retire-toi, » va prendre la quenouille &c le fuseau, &c » laisse-nous le soin de manier les armes. 3 Tandis que Latrée tenoit cer insolent dissi cours, & qu'en courant il avoit le corps si tendu. Cénée lui lança son javelot, 82 le » biessa au côté, précisément à l'endroit où ... l'homme & le cheval se joignoient. Le » Centaure que cette blessure rendit su-, rieux, donna de sa pique contre le visage » de Cénée; mais au lieu de pénétrer dans » la chair, elle réjailit comme la grêle qui ta ia ... - ate i so tombe

D'OVIDE, LIV. XII. s tombe sur un toit, ou comme une perite » pierre qu'on jetteroit contre un tambour. » Alors s'en approchant de plus près, il ns'efforça de lui enfoncer son épée dans le prorps; & cette seconde tentative ne lui » ayant pas mieux réussi que la première: tu in ne m'echapperas pas, lui dit-il, puisque la » pointe de mon épée est émoussée, le tran-» chant du moins ne le sera pas. Il lui en » donna en effet plusieurs coups, qui, sans » le blesser, retentirent comme s'il avoit r frappé sur un marbre, & la lame sauta en » éclats. Après que Cénée se fut ainsi pré-» senté à tous les coups que lui avoit portés » Latrée, & que ce Centaure paroissoit » étonné de voir qu'il n'avoit pu le blesser, so ce brave Lapithe lui parla ainsi : Voyons maintenant si mes armes sont d'une meiln leure trempe que les tiennes, & en même m tems il lui enfonça julqu'à la garde de lon » épée dans le flanc, & la tournant plusieurs sofois dans la playe, l'augmenta considera-» blement. A ce spectacle tous les autres » Centaures pleins de rage & de fureur, ac-» courent avec de grands cris, & font tom-» ber sur Cénée une grêle de coups, sans » néanmoins pouvoir le blesser. Pendant » que surpris & étonnés ils admirent cette » espèce de prodige, Monychus leur parla mainsi : Quelle honte pour mous! quoi!

Tome III.

38 LES METAMORPHOSES.

» souffritons-nous que toute notre race suc-» combe sous les coups d'un seul ennemi. » qui à peine peut être regardé comme un » homme: mais je me trompe, il mérite seul » ce titre, pendant que par notre lâcheté: » nous fommes devenus ce qu'il fut autren fois. A quoi nous sert cette taille mons-» trueuse? De quelle utilité nous est cette » force; que nous donnent les deux espèces: . » que la nature a réunies en nous, comme » ce qu'elle avoit de plus robulte & de plus: » vigoureux? Puisqu'un ennemi si peu re-» doutable devient notre vainqueur, ce » n'est point une Déesse qui nous donna le sojour: l'audacieux Ixion, qui ofa porter » ses vœux jusqu'à Junon, n'est point notrem pere. Contage, compagnons, faifons miomber fur cet ennemi, traits, arbres, ro-» chers, montagnes: qu'il en foit accable; » puisqu'il est invulnérable. le posts de moins dont il fera chargé l'érouffera. Il u dit, & ayant trouvé sous fa main bu arbre so que le vent avoit déraciné, il le setta file » Cénée. Tous les autres Centaures suivi-» rent l'exemple de Monychus, & dans un is moment le Mont Othrys & Pélion se trous s, vérent dépouillés de tous leurs arbres. Céunée accable sous un poids sienorme, fix si d'abord quelques efforts pour le rélever & sangis quand il für accable de cerre fores.

DOVIDE LTV. XII. m d'arbres, & qu'il n'eur plus la liberté de prespirer les forces commencerent à lui manquer Cependant il fit encore de nouor adanx efforts bone to departallet: in childre म रे चार्त्रकार स्ट्रा काम्यह मार्कारिकारमार वाग हि द्रापन n venit, & lui-donna una lecoulle, lemblaet ble à relle que donnent le feu & les vents » aux Montagnes sous lesquelles ils some ene fermés. Da ne scavoit encore a Cánce s étoit morrion kiyant n et pluseurs demons m suppoint quil apoir his crouse sous yo miliansible paids intiger Maple your des errampa, su mous assirant qu'il ayois of ph \* pileau convert de plumes jaunes, lorris de n dellous ten arbites de s'euvoige. Je n'avois niamais, vû d'oilean ni de core elpose, ni wide sette figure une ionis ai is mais where enpuis qui lui restemblent. Le devin Monse sitini je nie nojek godendanih kalent ge 110pure troupe & que l'ensendoisicrier, le frie avant des your & encoue plus de cour , dui nadrella ains la parole, incompagable Cor muic . Thomanio & la gloire des Lapides. sudai q poutuse das Lane quiese que tutique what wir oblean whithe days going of the is prisificare vous itsiista jemmis d'unto bousque sile destinated Oblesus requestige fixed the et de seeling qui l'assair. La sandeur que manuscause la posse de no breve Laputie. socious società d'un contras le contras suine , lii .

161 LES METAMORPHOSES

a dans le temps que Périclymone a voit viris » l'effor pour s'envoter, lui décochamne flésche, qui le blefla fous l'aile. A la vértré la » blollure était légère, mais comme le neuf mqui donne le mouvement aux oileaux avoic "été coupé, il se laissa tomber sur le fléche, s qui lui maverla l'aile & da gorge. Hluftse is chef des Rhadiens, généreux Tiepolémes mjugez maintenant il j'érois oblige de pu-" blier les actions de votro perc. Cependanc » vous pouvez vous affüren que je pe tirerai » d'autre vengeance de la mort de mes frew res, que de ne jamais parler de lui : ce qui » n'empêchera pas que je ne vive avec vous wdans une passaite union. « Après que Nessor eut fini cerre Histoire, qu'il avoit racoinrée avec beaucoup de grace & d'éloqueure > on recommença à boire se on donna le refte de la nuit au repos.

Cependant le Dieu qui avac son rrident calme les sous de la Mar, dont il est le Souverain, étoit toujours assigé de la morride Cygnus son sus, & gardoit contre Achille une haine implacable. Enfin la dixiéme une hée du sége de Troye, il adressau dissemné à Apollon. «Vous qui de tous les ressaus de » Jupiter mon frere, me sûtes roujours le » plus cher, so qui maidates autresois à » construire les maraisses de Troye, dipolendon, n'êtes vous point deutséen voyant » qu'on est sur le point de les rényarders. Le

D'OVIDE. LIV. XII. rot "sort d'un nombre infini de rant de brarves bommes qui sont morts en les dé-»fendant, ne vous émeut-il point de com-» passion ? Enfin, pour abrèger l'histoire " des maux que cette Ville a sousserts, "l'ombre du grand Hector, qui lur indi-» gnement trainé autour de les remparts, » ne vous trouve-t-elle point fensible, peti-" dant que le destructeur de notre ouvra-» ge, cer ennemi plus redoutable que sout » ce que la guerre a d'horreurs , Achille, » le barbare Achille respire encore? Que so ne puis-je lui faire ressentir la puissance. wde mon Trident! Mais le Destin ne me sopermet pas de l'antaquer, ni de me batwtre contre lui. Vous, cher Apollon, de-» cochez lui une de vos fléches & arrachez-» lui la vie dans le temps qu'il y pensera le m-moins. "Apollon, pour servir lossessemsiment de Neptune son oncle, & le sien, le couvrit d'un mage, & alla dans le camp des Troyens, od avant vo Paris, qui, dans le combat qui se donnoit alors, ne s'attachoit qu'à quelques personnes obscutes & fans nom, il se sit connoître, & lui parla ains: " Pourquoi vous attacher à porter avos coups contre une multitude, dont le mort ne sçauroit servit à votre gloire? Si sel'intérêt de votre Patrie vous est cher. ptournez vos armes contre Achille, &

104 LES METAMORPHOSES » vengez par la mort celle de vos freres « Après ce peu de paroles ; il lui fit voir ce fier ennemi qui faisoir un horrible carnage des Troyens, tourna l'arc de Pâris du côté d'Achille, & conduisit si bien la fléche qu'il lui tira, qu'il en fut mortellement blessé. Cette mort fut la seule chose capable de donner quelque joyé à Priam depuis la perte d'Hector. Ce fut ainsi, vaillant & courageux Achille, vainqueur de tant d'illustres Capitaines, que vous fûtes vaineu vous même par un lâche ravisseur. Si le Destin vous avoit condamné à périr par les mains d'une semme, cette victoire devoit être réservée du moins à une Amazone. Déja ce jeune Héros, la terreur des Troyens, l'honneur & le rempart de la Gréce, avoit été brûlé sur un bûcher. Celui qui lui avoit forge des armes, Vulcain, le Dieu du feu, avoit consumé son corps : il n'étoit plus qu'un pen de cendres, & ce qui restoit du grand Achille suffisoir à peine pour remplir une urne. Mais je me trompe, Achille vit encore, puisque l'Univers est remphi de son nom, & que la gloire qu'il s'est acquise, égale ses hauts faits; cette partie de lui-même n'est point descendue avec lui dans les enfers. Pour mieux connoître ee que valoit ce jeune Héros, il sussit de sçavoir que ses armes excitérent une quetelle parmi les Grecs.

<u>&c</u>

& qu'on fat prêt à se battre pour les avoit. On en faisoit un si grand cas, que Dioméde lui-même, ni le sils d'Oilée, ni Ménélas, ni Agamemnon, ni tous les autres Capitaines n'osèrent y prétendre. Ajax sils de Télamon & Ulysse furent les seuls qui disputérent des dépouilles si honorables. Agamemnon, pour ne pas s'exposer au ressentiment de celui des deux concurrens qui seroit vaincu dans cette dispute, sit assembler tous les Chess de l'armée, & leur remit le jugement de cette grande assaire.

### Explication des Fables IV.V.VI. & VII.

PRES le premier combat des Troyens & des Grecs, Ovide raconte comment Nestor, yoyant qu'Achille étoit étonné d'avoir rencontré un ennemi invulnérable, & contre lequel sa lance & son épée avoient été inutiles, lui apprend à son tour que dans le combat des Centaures & des Lapithes, où il s'étoit trouvé, Cénée qui de fille étoit devenu garçon par l'entrémise de Neptune, étoit aussi invulnérable; & que pour le tuer, il avoit fallu l'accabler sous un monceau d'arbres. L'Histoire de ce fameux combat qu'Ovide décrit d'une maniere si détaillée, demanderoit une explication un peu étendue, mais comme j'en ai parlé fort au long dans la seconde Edition de mon Explication des Fables, & dans une differtation dong l'extrait est dans le troisième Tome des Mémoires de l'Academie des Belles Lettres, je prie les Lecteurs d'y avoir recours. Cependant, pour la fatisfaction de ceux qui n'ont pas ces Ouvrages, je vais expliquer le plus briére-Tome III.

106 LES METAMORPHOGES

ment qu'il me sera possible les principales, circonse tances de cette Fable. Je rechercherai d'abord ca gu'on a entendu par le mot de Centaures, pourquoi on les a regardés comme des Monstres composés de deux Natures, & pour quelle raison on a dit qu'ils étoient fils d'Ixion Roy de Thessalle.

Il est certain, par le témoignage de Diodore do Sicile (a) & de plusieurs autres anciens Auteurs (b). que les Thessaliens, sur-tout ceux qui habitoient autour du Mont Pélion, furent les premiers des Grecs qui s'exercerent à dompter des Chevaux pour s'en servir au lieu des Chariots dont Héricto. nius leur avoit appris l'usage. Pline (c) conviene que les Thessaliens furent de tous les peuples de la Gréce, ceux qui réusbrent le mieux dans cet exercice. Dans la suite le nom de Cavalier lande devint synonyme avec celui de Thessalien. On avoit donné à Nepaine le même noni pour avoir sais sortir de terre un Cheval, dans le différend qu'il eut avec Minerve, ainsi qu'à Bellerophon, qu'on furnomma Hipponous, pour s'etre servi du Cheval Pegase; & à Persée, dont le nom vient de Paras, qui dans l'ancienne langue Hébraique veut dire un Cavalier. Ces Theffaliens, soit pour devenir plus forts & plus adroits, foit, comme le prétend Paléphate, pour détruire des Taureaux enfagés qui s'étoient jettés dans les Montagnes voisines, perçoient à coups de fliches ces Animaux; ou les renversoient en les prenant par les cornes; ce qui les fit appeller des Hippocentaures, c'est-àdire, des Cavaliers Perce - Taureaux, ou simplement, des Centaures. Pline (d) parle de ces combats propres aux Thessaliens, dont Cesar, Claude

<sup>(</sup>a) Lib IV. (b) Virg. Georg. Lib. III, Servius, Ge, (c) Lib. VII.

<sup>(</sup>d) Lib. VII. Yoyer suffi Sucreme,

#### D'OVIDE, LIV. XII.

107

& Néron donnérent le Spectacle à Rome: Theffalorum gentis inventum eque juxta quadrupedante, cornu intorta cervice, tauros necare. Primus id spec-,

taculum dedit Roma Cesar Dictator.

Comme c'étoit sous le régne d'Ixion & par ses ordres que ces Thessaliens s'étoient exercés à monter à Cheval, les Poètes dirent que les Centaures étoient ses enfans, & s'ils ajoûtérent qu'ils avoient pour mere cette Nuée que Jupiter avoit mis à la place de Junon, dont ce Prince étoit amoureux, c'est, comme le dit Paléphate, qu'ils étoient la plû-, part d'un lieu, nommé Nephele, qui dans la langue Grecque veut dire une nuée, ou plutôt, parce que ces Cavaliers étant fiers & insolens, & ayant commis plusieurs ravages dans ce Pays, ceux qui avoient écrit leur Histoire dans l'ancienne langue des Grecs, qui étoit mêlée de beaucoup de mots Phéniciens, les avoient appellés des Nephilim nom que l'Ecriture-Sainte donne aux Geans, & qui convient parfaitement à l'idée qu'on avoit de. ces Cavaliers, gens plus redoutables par les désordres qu'ils commettoient, que par l'énormité de leur taille. Car c'est ce que veut dire le mot Nephibim, que la Vulgate a traduit par celui de Géans. Ceux qui trouvérent dans cette Histoire un mot qu'ils n'entendoient plus, sçachant que le mot Nephele vouloit dire une nuée, inventérent la Fable, que je viens de rapporter.

Ces Cavaliers, au rapport de Diodore de Sicile, déclarérent la guerre à Pirithous, prétendant, comme parens d'Ixion, avoir part à la succession,. Cependant l'affaire su accommodée, & Pirithous les pria à la solemnité de son mariage. Ils y assistée rent en effet; mais dans le temps qu'on y pensoit le moins, ils se mirent en état d'ensever Hippodamie & les autres Dames qui étoient à cette Fête.

#### 108 LES METAMORPHOSES

Hercule, Thesee, Nestor & les autres Lapithes vengérent Pirithous, firent un grand carnage des Centaures, & après les avoir entiérement chasses. de la Thessalie, ils les obligérent à aller se cacher dans les Montagnes d'Arcadie. C'est dans le récit de ce combat, qu'Ovide a mêlé tout ce qu'une imagination vive & féconde peut fournir d'incidens propres à embellir une narration, & en même temps tout ce qui pouvoit soutenir l'idée qu'on s'étoit formée des Centaures, qu'on regardoit comme des Monstres d'une force prodigieuse. Et if ne faut pas s'étonner si dans noure Poète, dans Juvenal, & dans Apollodore, on les voit lancer des Arbres au lieu de javelots, Quantas jaculetur Monychus ernos (a), déraciner des Rochers pour les jetter contre leurs ennemis, Saxumque è monte revulsum mittere conatur (b), renverser par leur chûte les plus gros Arbres & le reste.

L'Episode de Cénée, qu'il fallut accabler sous un monceau d'Arbres, n'a d'autre sondement que la force de ce Cavalier, & la bonté de ses armes. Celui d'Hylonome qui setua sur le corps de Cyllare qu'il aimoit, peut être sondé dans l'Histoire; les Centaures avoient appris à leurs semmes à monter à Cheval, & voilà pourquoi les Anciens reconnoissent des Centaures femelles, telles qu'on les voit aitelées au Char de Bacchus (e) & dans d'autres

Monumens.

Pausanias (4) dit que le combat des Centaures avoit été représenté dans le Temple de Jupiter Olympien, & Pline ajoûte (2) que Phidias & Pargrhasius en avoient laissé un beau monument à Athéanes.

<sup>(</sup>a) Juvenal. Sar. I. (b) Ovid. (c) Voyez. l'Ant. expl: a. Tom. I. & II. (d) In Eliasis. (e) Lib. XXVI.

#### DOVIDE LIV. XII. 109

Pai dit que les Centaures s'étoient retirés dans les Montagnes de l'Arcadie, & je dois ajoûter ici que les Lapithes les y poursuivirent, & les obligés rent à se retirer du côté du Promontoire de Malée. où, selon Apollodore, Neptune les sauva; c'est-àdire, qu'ils s'y embarquérent, pour se meure 3 couvert de la fureur d'Hercule, qui désespéré d'avoit blessé Chiron son Précepteur, le plus sage des Centaures, ne leur donnoit aucun relâche. Il y en eut quelques-uns, si nous en croyons Servius & Antimachus cité par Noël le Comte, qui se retirérent dans l'Isle des Sirénes ou plutôt dans cette côte de l'Italie oil régnoient ces petites Reines, & oil ils pétirent dans les charmes de la volupté. Ainsi sutent exterminés des premiers Cavaliers de Thessalie, gens fiers & brutaux, comme le dir Strabon, que quelques heureux succès avoient rendu sort infolens.

Ceux qui avoient été tués dans le combat que décris Ovide, surent enterrés dans un lieu, qui sur depuis appellé le tombeau raspe, d'où, selon Strabon (a) ils répandoient une si mauvaise odeur que les Locriens de cette contrés en surent surnommés Ozoles, c'est-à-dire, puans. Le temps auquel vivoient ces Cavaliers est aisé à connoître par l'âge de Thesée, de Pétée & de Nestor, qui assistèrent aux Nôces de Pirithous ou ces Centaures surent désaits, Ainsi l'époque du sameux combat que décrit Ovide tombe vess Pan 35, avant le Siège de Troye, comme il me seroit facile de le prouver par Ovide même.

Périclymène étoit fils de Nelée & de la belle Chloris Fille d'Amphion, ainsi que nous l'appronons d'Homère (b), d'Apollodore (c) & de pluficurs autres anciens Auteurs. Nelée Roy d'Orcho-(a) Lib. IX. (b) Odyf. Lib. XI. & ailleuri. (c) Lib. I.

### TIO LES METAMORPHOSES

mene, suivant les mêmes Auteurs, reconnoissoit pour pere Neptune, qui s'étoit revêtu de la figure du Fleuve Enippe pour séduire la belle Tyro fille de Salmonée. Nelée épousa Chloris fille d'Am-. phion Roy de Thébes (a), & en eut douze enfans, onze fils & une fille (b). Périclymène le plus jeune de tous étoit un Prince très-vaillant, & si nous en croyons Apollodore (c), il avoit assisté avec Jason à la conquête des Argonautes. Hercule, après avoir établi les Jeux Olympiens, alla dans la Messenie & déclara la guerre à Nelée : Les Anciens me sont pas d'accord sur le sujet de cette expédition; mais ils conviennent tous que ce Héros le Tendit maître de la Ville de Pyles, que Nelée, pour n'être plus exposé aux caprices de son fiere Pélias. venoit de bâtir, & qu'il tua ce Prince & tous ses enfans, excepté Nestor qui étoit élevé parmi les Géraniens, & qui régna dans la suite sur les Pyliens. La Fable rapporte que Périclymène se métamorpholoit en différentes figures, & qu'après plufieurs tentatives qui lui avoient été inutiles, il s'éroit changé en Aigle, & qu'Hercule l'avoit perce en l'air d'un coup de fléche : ce qui veut dire que ce jeune Prince, brave & vaillant, comme le dit Apollodore, avoit résisté long temps aux attaques d'un ennemi redoutable; & qu'obligé enfin de fuir , il avoit été tué d'un coup de fléche. Si on a ajoûté que Périclyméne avoit reçu de Neptune le pouvoir de se métamorphoser ainsi, c'est que le Prince marin qui étoit son Grand-Pere, & que l'on surnommoit Neptune, suivant l'usage de ce tempslà, avoit appris à son petit-fils l'art militaire, & plusieurs ruses qu'il sont mettre en pratique, mais qui ne lui servirent qu'à prolonger la défaite.

<sup>(</sup>a) Voyez Paufan in Phoc. (b) Homere n'en nomme que trois. (c) Lib. 1.

### · DOVIDE Līv. XII. iii

:. Comme Ovide ne parle dans cette Fable que de Ja mort d'Achille, je ne m'étendrai pas beaucoup sur les avantures de ce jeune Héros; on peut en tronver des détails fort circonstanciés dans le premier Tome du Commentaire de Mezitiac sur les Ephres: d'Ovide , & dans l'Article que Bayle a in--fere dans son Dictionnaire Critique: le premier fuz-tout laisse très-pen de choses à défirer sur un sujet, qu'il semble avoir épuisé. Dictys de Créte tapporte qu'Achille ayant vu Polixene fille de Priam auprès de Cassandre, qui offroit un Sacrifice à Apollon; en étoit devenu amoureux & l'avoir demandée en mariage; qu'Hector n'avoit would la loi accorder qu'à condition qu'il trahiroit les Grecs, & que ec jeune Heros, qui avoit été piqué de cene réponse, après avoir tué le Prince Troyen, avoit traîné son cadavre autour des mu--railles de la Ville. Cet Auteur ajoûte que lorsque Priam alla redemender le corps de son file, il avoit amené avec lui Polizene pour fléchir Achille; de squi lui avoit reufi, & que comme il s'étoir apperneu que ce Prince en étoit toujours fort amourent. all avoit conclu le matiage; que le jour pris pour la Wiemnne, qui devoir être celebrée dans le Temple Paris s'étoit caché derrière l'Autel de ce Dieu d'où il avoit tiré un coup de fléche, qui blessa Achille au talon, & qu'il étoit mort de sa blessure : soit due la Hoche futt empoisonnée ; ou que véritablement le coup fût mortel ; ayant frappé le tendon, qu'on a depuis appellé le tendon d'Achille, & dont les blessures sont fort dangereuses. A cet événement on significa deux Pables : la premiére que c'étoit Apollon lui-même, qui à la priére de Neptune s'étoit déguisé & avoit fait le coup : circonstance sondée sur ce que Paris s'étoit caché K iiij

### 112 LES MET. D'OVIDE, &c.

derriére l'Autel de ce Dieu, qu'on croyoit être irrité, ainsi que Neptune, contre les Phrygiens', depuis que Laomédon avoit refusé de leur payer le salaire dont ils étoient convenus avec lui, lorsqu'ils bâtirent les murailles de Troye. La seconde, qu'Achille étoit invulnérable, excepté au talon, sur quoi on a dit que Thétis sa mere en le plot-geant dans l'eau du Sryx, l'avoit renu par le talon, qui, par conséquent, n'en avoit pas été mouillé.

Cette tradition sur la mort d'Achille qu'a suivie Ovide, n'étoit point conque du temps d'Homère, ce qui prouve qu'elle est plus récente que ce Poète, qui infinue (a) que ce jeune Héros mourut en combattant pour sa patrie; & il sant remarquer que pour ce qui regarde ces sortes d'événemens, l'ausorité de ce Poète doit l'emposser sus ceux qui sont moins anciens que lui. Quoi qu'il en soit, Achille sut honoré après sa mort comme un Demi-Dieu, & Strabon dit qu'il avoit un Temple près du Promontoire de Sigée. Pausanies (b) & Pline (c) parlent d'une Me du Pont Euxin od 😄 Héros étoit fort honoré, & qui pour cette raison fut nommée Achilles. On raconte les merveilles qu'il y opéroit; mais c'étoient autant de Fables dont les Prêtres de cette prétendue Divinité amue soient la frivole curiosité des Voyageuts.

(4) Odyf. Tib. XXIV.

(b) Lib. 121. (c) Lib. IV. Cap. XIII.

Fin du douzième Livres

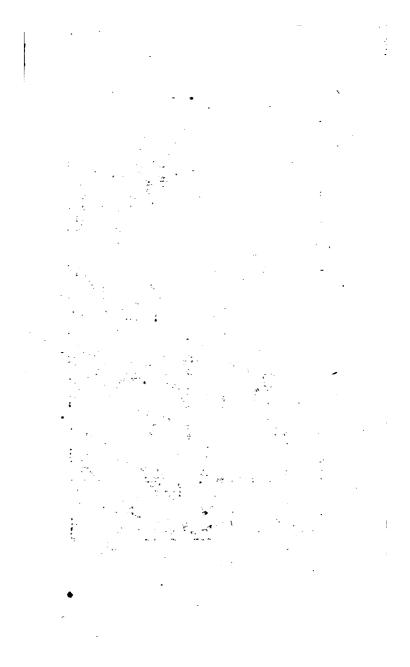



ACHILLE reconne

### 

## METAMORPHOSES D'OVIDE

LIVRE TREIZIEME.

# FABLE I. II. & III. ARGUMENT.

Après la mort d'Achille, Ajax & Ulysse disputent ses armes ; & les Capitaines Grecs les ayant adjugées à ce dernier, Ajax se tue de désespoir, & son sang est changé en une fleur. Üly se ayant conduit au siège de Troye Philoclete qui avoit en son pouvoir les fléches d'Hercule, & toutes les destinées de cette Ville étant accomplies, elle fut prise & saccagée. Hecube semme de Priam qui s'étoit retirée entre les combeaux de ses en-Jans est faite esclave d'Uly se. Priam ayant envoyé secrettement son fils Polydore à la Cour de Polymestor pour y être élevé, ce lâche Prince ayant appris la destruction de la Ville de Troye, l'égorgea & le jetta dans la mer pour avoir les trésors qui luc avoient été confiés.

ES Capitaines Grecs s'étoient affis, & lestroupes qui étoient de bout les environnaient, lorsqu'Ajax qui portoit un Bouclier couvert de sept enirs, le leva & ayant regardé

114 LES METAMORPHOSES d'un œil farouche le rivage de Sigée où étoit la Plotte; comme il étoit brusque & emporté, il s'écria en levant les mains vers le Ciel : » Grand Jupiter! c'est à la vue de nos Vais-» seaux que je plaide ma cause, & l'on met ... Ulvsse en concurrence avec moi; Ulvsse » qui n'osa autrefois s'approcher de ces mê-» mes Vaisseaux, lorsqu'Hector, la torche à sola main, venoit y mettre le feu, & que » moi je les sauvai de l'embrasement dont sils étoient menaces. Il faut sans doute » qu'il soit plus sûr de discourir que de com-» battre; & quel avantage puis-je espérer » aujourd'hui, puisque si je l'emporte sur , Ulysse par la valeur & par le courage, je » dois lui céder la gloire de mieux parler in que moi?

" Il est inutile, o Grecs, que je vous ra" conte mes exploits, c'est sous vos yeux
" qu'ils se sont passes; qu'Ulysse qui n'eut
" d'autres témoins que la nuit & les téné" bres, vous apprenne les siens. La grace
" que je vous demande est je l'avoue, d'un
" grand prix, mais les prétentions de mon
" concurrent m'ensevent l'honneur qu'elle
" m'auroit fait. Quelque flatteuse, quelque
" considérable que soit une récompense, il
" n'est plus glorieux de l'obtenir, des qu'Ul" lysse a osé y aspiret. Il a déja temporte tout
" l'avantage de cette dispute, puisque vain" cu, il pourta entene le vanter d'être entre

D'OVIDE Liv. XIII, 115 si en concurrence avec moi. Si ma valeur » étoit moins connue, je pourrois me préva-» loir de la noblesse de mon extraction. Fils » de Télamon, qui avec Hercule saccagea ... la Ville de Troye, & qui accompagna Ja-» son à la conquête de la Toison d'Or, j'ai » pour ayeul le juste Eaque, qui juge les » Ombres dans le léjour, où Silyphe est con-» damné à rouler éternellement une große » roche. Eaque reconnoissoit Jupiter pour » son Pere; ainsi je me vois le troisième des-20 cendant de ce Dieu. Je renoncerois ce-" » pendant à cet avantage, sije ne le parta-» geois avec Achille; il étoit mon Cousin » germain; c'est à ce titre que je demande ses n armes. Qu'a de commun avec ce Héros, » un homme de la race de Sisyphe, fourbe » & voleur comme lui? Veut-on me refuler » des armes qui m'appartiennent, parce que - >> je fus le premier qui m'armai pour la que-» telle des Grecs, & que je n'attendis pas » qu'on m'y forçât? Me préférera-t-on un » homme qui n'est venu à cette guerre que » le dernier de tous, & qui contrefaisant » l'insense, demeura honteusement dans sa 3 maison, jusqu'à ce que Palamede plus rusé » que lui, mais malheureusement moins sen-. » sible à ses propres intérêts, découvrit son » lâche stratagême, & l'obligea de pattir » malgré lui ? Est-il juste qu'un homme qui prefuloit de prendre les armes, obtienne

3116 LES METAMORPHOSES » aujourd'hui les plus belles & les meilleures . » de toute l'armée, & que moi qui ayant ; » droit d'y prétendre, & qui me suis exposé , » le premier au danger, je m'en voye hon-. n teusement privé? Plût au Ciel qu'Ulysse ss eut été véritablement insensé, ou qu'on » l'eur eru tel; que ce fourbe qui ne sçait . = conseiller que des crimes , ne fût jamais » venu sur les rivages de Phrygie! Malheu-• n reux Fils de Pean, vous ne seriez pas au-, mjourd'hui par notre faute expolé dans "nl'Isle de Lemnos. C'est-là qu'obligé de . » vous cacher dans les antres les plus sauva-. n ges, vous attendrissez les rochers mêmes » par vos larmes & par vos gémissemens, & p que vous priez sans cesse les Dieux de pusonir le perfide qui nous conseilla de vous » abandonner: vos vœux, s'il est des Dieux m dans le Ciel , seront exaucés. Hélas! ce , so grand homme, cet illustre Capitaine, qui , » s'étoit lié avec nous par un ferment solem-» nel, le seul héritier des fléches d'Hereule, , 🔊 maintenant dévoré par la faim , livré aux n plus vives douleurs, est obligé de se servir » contre des viseaux, de ces fléches ausqueln les étoit attachée la destinée de Troye, sans 🔑 d'autre nourriture que ces mêmes oileaux » ni d'autre vêtement que leurs plumes \*

Au lieu de Velauri, assenque avièms, on lit dans pluficurs imprimés Venaur, alieurque avièms. Il se nourrit des oiseaux qu'il tue; mais M. Burman a cru devoir préférer la Logon qui porte velaur, il se couvre des plumes des oi-

D'OVIDE. LIV. XIII. » Cependant tout malheureux qu'il » Philoctete respire encore, parce qu'il n'a » pasaccompagné Ulysse, Si Palaméde avoit » été abandonné comme lui; il vivroit en-» core, ou du moins il seroit mort exempt » du soupçon qui le sit périr. Ulysse pour se » venger de ce que ce Capitaine avoit dé-" » couvert que sa folie étoit une feinte, l'ac-» cula d'être d'intelligence avec l'ennemi, » & ayant fait trouver dans sa tente l'argent » qu'il y avoit caché lui-même, il scut le » convaincre d'un erime dont il étoit l'aunteur. C'est ainsi qu'Ulysse, ou par l'exil, » ou par la mort de nos Chefs, scut affoiblir » notre armée : ce sont-là ses victoires; voilà : » le seul endroit par où il s'est rendu redou-» table. Quand il seroit plus éloquent que » Nestor , pourroit - il se justifier d'avoir "abandonné ce sage Vieillard, lorsqu'ayant " son cheval blessé sous lui, il imploroit son: , secours? Dioméde est témoin que ce n'est e » point un crime que je lui suppose; il l'ap-», pella plusieurs sois lui-même, & quoique » son ami, il ne put s'empêcher de lui re-» procher une fuite si honteuse. Les Dieux » sont les Juges de nos actions, & ils sont » des Juges équitables. Ulysse tombe bien-

feaux qu'il sue : ce qui est conforme à ce qu'en dit Ciceron Jub. I. de Finibus. Philosteiam penaarum contextu corpori legumenta fecife. Ce sens est plus beau. & Ajax réussit mieux à rendre Ulysse odieux ; Ce qui est tout le but de sa Harangue.

118 LES METAMORPHOSES » tôt dans le même cas que Nestor, & il a » besoin de secours comme lui. On pouvoit » sans injustice l'abandonner, comme il » avoit abandonné ce Capitaine; il en avoit » lui-même dicté la loi. Cependant je l'en-» rends appeller ses compagnons; je vole à ... » son secours; je le trouve pâle, tremblant, » étendu par terre, effrayé de la mort qui » étoit présente à ses yeux; je le couvre de " mon Bouclier, & je lui sauve la vie. Je » ne prétends point en tirer vanité; il n'y a » point de gloire à sauver un lâche; mais si » après ee service, tu veux encore me dis-» purer les armes que je demande; viens, ",Ulysie, dans l'endroit on je te rencontrai, » viens-y avec tes blessures, avec cette » frayeur qui ne t'abandonna jamais, que » l'ennemi soit présent, cache-toi sous mon » Bouelier, & là, fais valoir tes prétentions. »D'abordil m'avoit paru fort affoibli par " les blessures: je le dégage, il trouve des » forces pour fuir : Cependant Hector pa-» roît, & amene avec lui les Dienx au com-»bat : la terreur vole devant lui, & il ré-» pand tant d'épouvante par-tout où il » passe, que non seulement Ulysse, mais » même nos plus braves Guerriers en sont. » effrayés. Je m'oppose à ce sier ennemi, & "dans le temps qu'il paroissoit le plus ani» » mé par le carnage, je le renversai par terre » d'un grand coup de pierre. Vous yous res-

D'OVIDE. Liv, XIII, tist » souvenez, ô Grecs, que lorsque ce Héros: » vint nous présenter un combat singulier, » j'acceptai le défi ; vous souhaitidz tous que » le sort tombat sur moi, & vos vœux furent. » exaucés. Faut-il vous apprendre le succès » de ce combat? Je ne sus point vaincus » Lorsque les Troyens soutenus par Jupiter vi lui-même, vincent porcer dans nos Vail-» seaux le fer & le feu, où étoit alors l'éla-: » quent Ulysse! Seul je sauvai la Florte; » j'assurai votre retour ; pourriez-vous me » refuser ces armes que je demande pour » mille Vaisseaux que j'empêchai d'être » brûles? Faut il parlor sans feinte? Il est. » moins question ici de ma gloire que do » celle des armes elles-mêmes : du moias la » gloire est égale, puisque c'est moins des: » armes qu'on donne à Ajax, qu'Ajax qu'on: » leur donne pour les porter. Qu'Ulysse » vienne maintenant comparer les actions: mavoc les miennes. Qu'il fasse valoir la dé-» faite de Rhésus, & celle du lâche Dolon; » qu'il se vante d'avoir enlevé le Palladium: » & Hélénus avec lui; il n'a rien fair de jour. » & rien jamais sans le secours de Dioméde. » Si cependant vous voulez récompenser: andes actions si pou importantes, vous de-» vez partager les armes qui font le sujet de motre dispute, & Dioméde doit en avoir la » meilleure part: mais pourquoi les donner a à Ulysse, lui qui n'a jamais fait aucune en140 LES METAMORPHOSES

» treptile que délarmé, que la nuit, & qui » n'a jamais soû attaquer l'ennemi que par » surprise. L'éclat dont brille le casque d'A-» chille. le trahiroit, & découvriroit les em-» bûches: Il ne pourroit pas même en sou-» tenir le poids: des bras aussi foibles que les », siens seroient accables de la pesanteur de » la lance, & comment la main qui n'est » propre qu'aux larcins, porteroit-elle ce » vaste Bouclier, sur lequel est gravé le » monde entier ? Insensé, quel est ton des-» sein en demandant des armes qui ne servi-» roient qu'à t'affoiblir? Que si les Grecs » sont assez peu équitables pour te les accornder, ce présent excitera moins de terreur nchez l'ennemi, que d'envie de t'en déa pouiller. Souviens-toi, lâche, que c'est à » fuir que tu excelles, & qu'un fardeau si pe-» sant, ne serviroit qu'à t'embarrasser. D'ail-» leurs quel besoin as-tu d'un Bouclier ? Le ntien quia vû si peude combats, est encore » entier; le mien criblé de coups m'oblige à en chercher un autre. Mais finissons de » yains discours; que nos actions décident. » cette querelle, qu'on porte les armes d'A. chille au milieu des ennemis: ordonnes a qu'on aille les enlever, & qu'elles soient la : » récompense de colui qui les aura rappor-. mtées, "Tel fut le discours d'Ajax, dont les. derniéres paroles furent suivies d'un applau-: dissement

D'OVIDE, LIV. XIII. 121 dissement qui sit croire que le Soldat lui se-roit favorable. Ulysse se leva ensuite, & après avoir tenu quelque temps les yeux baisses contre terre, il regarda les Chess de l'armée qui étoient dans l'impatience de l'entendre, & leur sit ce discours avec au-

tant de grace que d'éloquence.

"Si mes vœux & les vôtres, ô Grecs, » avoient été exaucés, ces armes ne cause, » roient aucun démêlé parmi nous. Vous les » posséderiez, généreux Achille, & nous , vous possederions encore. Mais, ajoûta-» t-il en essuyant ses larmes, puisqu'une fa-» tale destinée nous a ravi ce Héros, est-il » quelqu'un qui ait plus de droit sur les ar-" mes d'Achille que celui qui fit venir Achil-" le à la guerre? Pourvû toutefois que la » stupidité de mon concurrent ne soir point , un titre pour lui, & que mon éloquence » qui vous a été si souvent utile ne devienne point un motif d'exclusion pour moi, "Vous ne devez pas trouver mauvais que ss cette même éloquence que s'ai si souvent » employée pour vos intérêts, je l'employe. naujourd'hui pour les miens: Il n'est pas » défendu de se servir de ses avantages, je , dis des avantages qui nous sont propres: » car pour ce qui regarde la naissance, les » ayeux; en un mot, tout ce que nous n'a-» vons point fait nous-mêmes; ce n'est Tome III.

122 LES METAMORPHOSES

» point là un bien qui nous appartienne. » Cependant puisqu'Ajax s'est prévalu de ce » qu'il descendoit de Jupiter, je puis me » vanter d'en tirer aussi mon origine, & d'ê-» tre avec ce Dieu au même dégré que lui. » Laerte mon Pere doit la naissance à Arcé-», sie, Arcésie reçut le jour de Jupiter; & on ne trouve point dans ma famille ni de cri-» minels ni de bannis \*. Ma mere qui dess cend de Mercure, augmente encore la so noblesse de mon extraction, puisque des » deux côtés je compte des Dieux parmi somes ancêtres. Ce n'est point cependant » ni parce que ma naissance est plus illustre », que celle d'Ajax par ma mere, ni parce n que mon Pere ne fut jamais coupable du » meurtre de son frere, que je demande les » armes d'Achille, c'est sur le mérite que » vous devez décider. Pourvû toutefois que » vous n'en fassiez pas un à Ajax de ce que 37 Télamon étoit frere de Pélée. Ce n'est point ici une affaire de succession. Les armes d'Achille doivent être la récompense » de la valeur, & si l'on veut avoir égard à la » proximité du sang & aux héritiers natusi rels, son Pere est encore vivant & Pyrrhus » est son fils; quel droit reste-t-il à Ajax? Il » faut les envoyer ou à Phthie ou dans l'Isle side Scyros. Teucer, quoiqu'aussi proche

C'est un reproche tacite à Ajax, sur ce que Télamon avoit été soupconné du meuttre de Phoque son Frete.

DOVIDE.LIV.XIII. 123
sparent d'Achille qu'Ajax, les demandes, t'il? Espére-t-il sur ce titre de les remporsiter? Non, encore un coup, la valeur seule sa droit d'y prétendre. Puisqu'il ne s'agit so donc ici que des services qu'on a rendus, je so vais vous faite l'histoire des miens; & comme ils ne sont pas assez présens à ma mémoire, j'espére que l'ordre des temps so m'en rappellera le souvenir.

# SUITE DE LA IV. FABLE

THETI'S qui voyoit dans l'avenir que son Fils devoit perdre la vie au siège " de Troye, le cacha dans l'Isle de Scyros, so sous les habits d'une fille, Ce déguisement so trompa tout le monde, & Ajax Jui-même ,, y fut trompé comme les autres. Parmi des » ajustemens de femmes & d'autres bagatel-" les, je mis des armes, dont je crus que la » vue pourroit réveiller le courage d'un jeu-» ne Prince. Ce stratageme me réussit; » Achille se saint d'une lance & d'un bou-poclier. Fils de Thetis, lui dis je en le preso nant par la main, le destin de Troye est » entre vos mains; balancez vous encore à » venir renverser ses murailles? C'est ainsi » que je déterminai ce jeune. Héros à une » entreprise si digne de lui. Dès là tous ses a exploits m'appartiennent. C'est moi qui

124 LES METAMORPHOSES » terrassai le brave Téléphe, & qui lui accor-» dai la vie après l'avoir vaincu. La chûte de Thébes doit être mise au nombre de mes » actions. C'est mon bras qui a détruit Lesh bos, Tenedos, Chryse, Cylle & Scyros » Villes qui étoient sous la protection d'A-» pollon. C'est moi qui ai fait la conquête de Lyrnesse. Pour rout dire en un mot, puis-» que j'ai conduit à l'armée le vainqueur » d'Hector; la mort de ce Héros fait partie - n de ma gloire. C'est pour les armes que je seportai à Achille que je vous demande les 'm siennes. Je l'armai pendant la vie; je dois » avoir sa dépouille après sa mort. Toute la " Gréce avoit pris part à l'affront de Ménéalas: pour le venger on avoit assemblé en " Aulide mille Vaisseaux, mais le calme & les vents contraires les retenoient dans le Port. L'Oracle consulté répond, que pour avoir un vent favorable, Agamemnon doit appailer Diane en lui immolant n Iphigenie la fille. Ce Prince refule d'obéir » à un ordre si barbare. Il accuse les Dieux » de cruauté, & les fentimens, du Pere l'emm portent fur ceux du Roy. Pour le faife n changer de resolution, je m'y pris avet n tant d'adresse, que je le portai enfin à faire » ceder au bien public la tendresse paternel-» le. L'affaire, je dois l'avouer aujourd'hui, is était délicate (11 & je prie! Agamemnon 4 d'oublier et que je fas oblige de staire

D'OVIDE. Liv. XIII. 125

» pour vaincre sa résistance. Enfin le bien

» des peuples, l'honneur de son Frere, le

» commandement d'une puissante armée &

» sa propre gloire, le firent consentir à un

» sacrifice si inhumain. On me députe vers

» Clytemnestre son épouse. Il n'étoit point

» question de la sléchir, ni de la persuader;

» il étoit nécessaire de la tromper, & il fal
» loit beaucoup d'adresse pour y réussir. Si

» Ajax eût été chargé de cette commission,

» nos Vaisseaux seroient encore en Auside,

» & nous attendrions vainement un vent sa
» vorable.

» On m'envoye à Troye: j'entre hardiment dans cette Ville: je parois à la Cour » de Priam, remplie alors de grands Capi-» taines : j'exècute avec intrépidité les orn dres dont j'étois chargé: je parle pour l'in-, térêt de la Grece: j'accuse Paris d'avoir » ravi Hélène, & je la redemande. Priam 37 & Antenor, que mes raisons avoient per-» suadés, consentent à la renvoyer; mais » Paris, ses Freres, & ceux qui l'avoient ser-» vi dans cet enlevement, s'y opposent, & » s'emportent au point de vouloir nous malstraiter. Vous le sçavez, Ménélas, & c'est-» là le premier danger qui nous ayons couru ensemble. Je ne finirois point si je vou-" lois parler de tous les services que j'ai ren-» dus pendant cette guerre, ou par mes ex-» ploits ou par mes conseils. Après les premiers combats, les ennemis se tinrent

片

126 LES METAMORPHOSES » long-temps enfermés dans leurs murailles, » nous n'avons recommencé à combattre en » pleine campagne, qu'à la dixiéme année is du siège. Que faissez-vous, Ajax, pen-» dant tout ce temps-là, vous qui ne sça-» vez que vous battre? De quelle utilité si étiez-vous? Pour moi, j'observois l'ennemi; je lui dressois des embûches; je tra-» vaillois à fortifier notre Camp, à le four-» nir de vivres & de munitions. Occupé à » encourager le Soldat, je l'exhortois à l'up-» porter avec patience les incommodités » d'un long siège. Enfin on m'envoyoit par-» tout où m'appelloient les besoins de l'ar-» mée. Dans ces entrefaites, Agamemnon » trompé par un vain songe, qu'il crut lui » avoir été envoyé par Jupiter, ordonne » qu'on leve le siège. Son erreur le justifie; mais Ajax, s'opposa-t-il à ce dessein? » S'obstina-t il à vouloir prendre Troye? » Donna t-il en cette occasion quelque mar-» que de valeur? C'est pourtant la seule » chose qu'on puisse attendre de lui. Pour-» quoi ne prit-il pas les armes pour arrêter » les Soldats qui abandonnoient l'armée? » Pourquoi ne mit-il point d'obstacle à leur » départ? Pourquoi ne leur donna-t-il » point un exemple qu'ils pussent suivre? » Etoit-ce trop pour un homme qui ne par-» le que de ses exploits? Au contraire, il » prit la fuite avec les autres: j'en fus té-" moin, & je rougis, Ajax, lorsque je vous

DOVIDE, LIV. XIII. » vis disposé à un départ aussi honteur. » Compagnons, m'écriai-je, que faites-» vous? Quelle folie d'abandonner ainsi la » Ville de Troye dans le temps qu'elle est » sur le point de vous ouvrir ses portes? # Faut-il au bout de dix ans ne remporter » en Gréce que la honte d'avoit vû écheuer » votre entreprise? Par ce discours ou par » quelqu'aurre semblable, (car la douleur » me rendoit éloquent dans cette occasion,) »j'arrêtai la Flotte prête à partir. Lorsqu'en-» suite Agamemnon assembla le Conseil, où » tout le monde étoit encore en allarmes. » Ajax y garda le silence, pendant que "Therlite, lui-même, que je punis sur le » champde son insolence, avoit osé insulter "nos Chefs für ce qui venoit de se passer. Je » pris ensuite la parole, j'animai le Soldat " abattu, & je sis tant par mes discours qu'il » retrouva enfin le courage que la crainte » lui avoit ôtée. J'empêchai Ajax de fuir, » tout ce qu'il a fait depuis de grand & de "glorieux, m'appartient. Je ne vois pas "d'ailleurs que personne s'empresse à lui » donner des louanges : on ne cherche point \*à l'avoir pour compagnon de ses actions; » au lieu que Dioméde me communique » tous ses projets, se sert de mes conseils, & » m'associe à toutes ses entreprises. Il est glo-» rieux sans doute d'être choisi seul par Dio-» méde, parmi tant de braves & tant de vail-» lans hommes. Ce n'étoit point le sort qui

# · 128 LES METAMORPHOSES

"» nous contraignoit de marcher, lorsque .» sans craindre ni les ténébres ni l'ennemi. nous rencontrâmes Dolon qui venois » nous épier, comme de notre côté nous » allions épier les Troyens. Je lui ôtai la » vie; mais ce ne for qu'après l'avoir forcé » de nous révéler tous les projets de l'ennemi. Informé de leurs desseins les plus » cachés, il ne me restoit plus rien à saire, »& je pouvois retourner à l'armée avec » honneur: Cependant je m'avançai enco-» re jusqu'au quartier de Rhésus, & après "l'avoir tué, lui & tous ses compagnons, je previns monté sur son char, & j'entrai "triomphant dans notre Camp. Refusez-» moi maintenant les armes d'Achille, dont » les chevaux devoient être la récompense » de Dolon, si son dessein eût réussi, & donnez-les à Ajax. Faut-il encore vous rap-» peller la victoire que je remportai sur Sar-» pédon & sur les Lyciens qui le suivoient? » Vous parlerai-je de Céranon, d'Hippaside, "d'Alastor, de Chromis, d'Alcandre, d'Ha-» lius, de Noemon, de Prytanis, de Chersi-"damas, de Thoon, de Charope, d'Ennomon, & de tant d'autres moins connus que » ceux que je viens de nommer, & que mon » bras a fait périr sous les murailles de Troye. » Je pourrois ajoûter que j'ai plusieurs blessu-» res qui sont des marques honorables de ma » valeur. Ne m'en croyez pas sur ma parole, najoûta-

D'OVIDE, Liv. XIII. 129 inajoûta-t-il en se découvrant l'estomac; les » voilà ces playes que j'ai reçues en combat-3) tant pour l'honneur de la patrie. Ajax, de-» puis tant d'années que dure la guerre, n'a » pas encore perdu une goute de son sang; il 31 n'a pas une seule blessure sur tout son corps. 33 Il est vrai, & je ne suis pas assez injuste pour sa lui refuser la gloire qu'il mérite, qu'il s'op-» posa vigoureusement aux Troyens & à Jusepiterlui-même, dans le temps qu'ils venoient: 22 mettre le feu à nos Vailleaux; mais il ne doit » pas prétendre seul à un honneur que vous » devez partager avec lui : Patrocle revêtu so des armes d'Achille, repoussa dans cette »occasion les Troyens & Hector, & empêsicha nos Vaisseaux d'être brûles. Ajax se » vante encore d'avoir été le seul qui eût osé » accepter le combat singulier que le même » Hectorétoit venu présenter aux Grecs; mais » il ne veut pas apparemment se ressouvenir » qu'Agamemnon, quelques-uns de nos Ca-» pitaines & moi nous acceptâmes ce défi \*,

Tome III.

<sup>\*</sup> Les Traducteurs ayant lû, Regisque, Ducisque, meique, ent cru, sans aucune raison, qu'Ovide avoit voulu nommer Ménélas avec Agamemnon & Ulylle; mais puisqu'ils furent neus qui s'offrirent à ce combat, M. Burman a fort hien rétabli la Leçon en mettant Ducumque. La seule chose en quoi notre Poète s'éloigne d'Homére, c'est en disant qu'Ajax étoit Nonus in officio, le dernier de ceux qui se présentérent pour se battre contre Hector; au lieu que le Poète Grec die que c'étoit Ulysse, mais il a été permis à Ovide de s'élo gnex d'Homére, pour insinuer dans toute cette Harangue l'avantage d'Ulysse sur Ajax.

# 30 LES METAMORPHOSES 31 ne fur que le neuvième de ceux qui se 4 présentérent, & ce fut le sort qui décida 31 ne sa fa fayeur. Après rout quel fut le sort de

» ce grand combat, vaillant & brave Ajax?

» Hector se retira sans être blessé.

"C'est avec une extrême douleur que je » me trouve obligé de rappeller le souvenir. » de ce triste monient où nous perdimes. nAchille, le rempart de toute la Gréce. » Hélas! mes larmes, l'affliction dont j'écois: » accablé, ni la grainte ne m'empêchérent or pas d'enlever son corps, & de l'emporter. » sur mes épaules; oui, ces mêmes épaules. » portérent le corps & les armes de ce jeune: » Héros, & ce sont ces mêmes arnies que j'ai. rant de peine à obtenir aujourd'hui. J'ai-», donc, comme vous voyez, affez de force: pour en soutenir le poids, & je ne manque-» rai jamais de reconnoissance, si vous me les » accordez. Thétis n'aura donc fait fabriquer » par un Dieu, & avec tant d'art, des armes pour son Fils, que pour en revêtir un » Soldat également grossier & ignorant? n Ajar ne connoîtroit point le prix de la » belle gravûre du Bouclier, fur lequel on » voit l'Océan, la Terre, le Ciel, avec tous , ses Astres, les Pleyades, les Hyades, la . Constellation de l'Ourse, l'épée d'Orion, » & un grand nombre de Villes: tout cela est n au-dessus de ses connoissances. Il demande

D'OVIDE. LIV. XIII. n des armes qui seroient une Enigme pour » lui. Quoi! il me reproche, que pour me » dérober aux dangers & aux travaux de la » guerre, je n'ai pris les armes que des der-» niers! Ne voit-il pas que ce reproche » tombe aussi sur le grand Achille? Si c'est » un crime de s'être déguisé pour ne point » venir à cette guerre, c'est un crime que je » partage avec ce Héros; & s'il est honteux » d'avoir temporisé, j'ai la gloire du moins » d'être arrivé au camp avant lui. Une épouse » chaste & aimable me retenoit: une mere » tendre arrêtoit Achille. Nous ne pûmes » leur refuser quelques jours; le reste a été » employé au service de la Patrie. Enfin si je » ne puis me laver de ce crime, il suffit qu'il » me soit commun avec ce grand Capitaine. » D'ailleurs ce fut Ulysse qui découvrit l'ar-» tifice d'Achille, & ce n'est point Ajax qui »a conduit Ulysse à la guerre. Vous ne devez point être étonnés, ô Grecs, des in-» jures grossières qu'il vient de me dire; il » ne vous a pas épargnés plus que moi; car » enfin si je suis coupable d'avoir supposé un » crime à Palaméde, vous sera-t-il glorieux » de l'avoir condamné? Mais ce crime vous » parut si énorme, il fut si bien prouvé, que Palaméde ne put jamais s'en justifier. Ce » ne fut point sur une simple accusation que » yous le jugeâtes; vos yeux furent témoins M ij

» de sa trahison, & l'or trouvé dans sa tente: » la prouva mieux que tout ce qu'on auroit » pû dire contre lui. Je ne crois pas au reste » que l'on puisse me faire un crime personne l » de ce que Philoctéte fut abandonné dans » l'Isle de Lemnos. C'est à vous, Capitaines » Grecs, à vous en justifier, puisque vous » avez consenti qu'on l'y laissat. Je ne me » défends pas d'avoir été le premier à vous » le conseiller, pour ne pas l'exposer d'a-» bord aux farigues d'un voyage incommo-» de, & aux travaux d'une longue guerre, » & pour voir si le repos n'adouciroit point siles cruelles douleurs que lui causoit sa » blessure : il consentit lui-même à demeu-» rer, & il respire encore\*. Mon avis étoit » donc non seulement un conseil sage & 22 prudent, ce qui suffițoit pour me discul-» per; mais ce qui vaut encore mieux, il a » été suivi d'un heureux succès. Maintenant » que le destin déclare que Troye ne sçau-. » roit être renversée sans la présence de ce » Capitaine, ne me chargez point de la » commission de l'aller chercher; donnez-

<sup>&</sup>quot;Une des fatalités de Troye portoit que cette Ville ne pouvoit être prise sans les sléches d'Hercule, qui étoient entre les mains de Philocéte, comme je l'ai dit dans l'Hidice d'Hercule. Une de ces sléches étant tombée sur le pied de Philocéte, le venin de l'Hydre de Lerne y avoit causé un abcès; & Ulysse avoit conseillé aux Grees d'abandonner ce Capitaine dans l'isle de Lemnos, où il sousstit les maux les plus cruels. Cependant le même Ulysse ne laissa pas d'être député vers lui, & il sit si bien qu'il l'emmena ensin au sièse de Troye. Ce qui n'arriva qu'après cette Hazangue.

D'OVIDE. LIV. XIII. » la à Ajax : il sçaura, avec cette éloquence » douce & infinuante qu'il posséde si bien » calmer un homme aigri par la colére & » par les douleurs; ou du moins, fin & rusé » comme il est, il trouvera quelque expé-» dient ingénieux pour le ramener Parlons » sans déguisement; vous verrez le Simois » remonter à sa source, les arbres du Mont »Ida le dépouiller de toutes leurs feuilles, » la Gréce donner du secours à Troye, plu-» tôt que de voir que les conseils du stupide » Ajax vous soient utiles, si une fois je cesse » de vous donner les miens. Non, fier & » barbare Philoctète, quelqu'offensé que » vous soyez contre toute l'armée, contre » le Roy qui nous commande, contre moi » en particulier, quoique je vous sois en » horreur, & que vous fassiez sans cesse des » vœux contre moi; que vous souhaitiez » dans l'excès de votre colére, que je tombe .» quelque jour entre vos mains, & que ma » vie dépende de vous, comme la vôtre dé-» pendit de moi, pour pouvoir assouvir dans mon sang la haine que vous me portez: » tout cela n'empêchera point que je n'aille » vous chercher; que je ne vous force à me » suivre; & si le Ciel favorise mon entreprise, » je serai aussi utile à la Gréce, en lui procu-» rant les fléches d'Hercule, dont vous êtes le » dépositaire, que je le sus lorsque j'enlevai M iii

134 LES METAMORPHOSES » au milieu des ennemis la Statue sacrée » de Minerve; que j'emmenai Hélénus ca-» ptif, & que j'appris par lui les secrets les » plus cachés des Troyens, & tout ce que » les Dieux lui avoient révélé sur leur de-» stinée. Qu'Ajax vienne maintenant se » comparer à moi : Car enfin Troye étoit » imprenable si je n'avois exécuté ce que je » viens de raconter. Oil étoit ce redoutable "Guerrier, lorsqu'il fallut venir à bout de » ces entreprises? A quoi y ont services pro-» messes aussi vaines que magnifiques, dont » il nous étourdit sans cesse? Pourquoi un » homme aussi intrépide que lui, marque-,, t'il tant de frayeur, lorsqu'Ulysse, au mi-» lieu des ténébres de la nuit, ose passer à » travers les Sentinelles, entrer dans la Ville » de Troye, pénétrer jusques dans la Cita-"delle, arracher Minerve de son Temple, » & l'emporter malgré les ennemis armés » qui l'environnoient? Si je n'eusse exécuté » cette entreprise, le fils de Telamon porteer roit en vain un Bouclier couvert de sept » cuirs. Ce fut dans cette nuit que je dévins » le vainqueur de Troye: cette Ville fut » prise des qu'elle ne fut plus imprenable. "Cessez donc, Ajax, de marquer par vos » gestes, & par je ne sçai quel murmure, de » vouloir nous faire entendre que Dioméde » eut part à cette action : je ne lui resuse

D'OVIDE. LIV. XIIL » point la gloire qui lui appartient; mais » dites-moi, lorsque vous empêchâtes que » les Troyens ne vinssent brûler notre flot-», te, étiez-vous seul? Vous aviez avec vous » une troupe d'hommes choisis. Moi je n'avois pour Compagnon que le seul Dioméde. Si ce grand Capitaine n'étoit per-.» suadé que la sagesse doit l'emporter sur la , so valeur, & qu'etre invincible n'est pas un » titre pour disputer les armes d'Achille, il » auroit pû les demander. Ajax fils d'Oi-» lée plus sage & plus modéré que vous, le » brave Euripile, le généreux fils d'Andre-» mon \*, Idoménée, Mérion & Ménélas » auroient aussi droit d'y prétendre. Quoi-» qu'aucun d'eux ne vous céde du côté de » la valeur, ils ont cru néanmoins que leurs » belles actions devoient céder à la sagesse n de mes conseils. Votre bras, je l'a-» voue, est redoutable dans les combats, so mais la fougue de votre génie a besoin de » la sage retenue du mien. Vous avez en » partage la force & le courage; mais vous -,, manquez de cette prévoyance dont je puis me glorisier. Vous êtes bon pour un jour ... de bataille; mais Agamemnon me consulte -» sur le moment où il faut la donner. Enfin,

Thoas Roy des Etoliens, qui, selon Homère, Iliade Liv. II. condustr 40. Vaisseaux au Siège de Troye. Je ne schi pourquoi M. du Ryer & après lui M. l'Abbé de Bellegarge ont mir Euriphron au lieu de Thoas,

» vous agissez du corps & moi de l'esprit; & » autant que le Pilote doit l'emporter sur » celui qui rame, le Général sur le Soldat, » autant je dois l'emporter sur vous. Avec » cela j'ai le bras aussi bon que la tête; & il n faut ces deux parties pour faire un Capisi taine. Donnez donc, généreux Princes, » ces armes à un homme qui ne cessa jamais » de veiller pour le salur de l'armée; qu'elles » deviennent la récompense des soins & des , » fatigues que je me suis données pendant » une si longue guerre. Nous voilà heureu-» sement arrivés à la fin de nos travaux : le " charme est rompu: J'ai pris la Ville de »Troye en levant les obstacles qui l'empê-», choient d'être prise. Je vous conjure donc, » par l'espérance que nous avons maintenant "de nous en rendre bientôt les maîtres; 3) par ces murs qui vont tomber à vos pieds; » par les Dieux que j'ai enlevés à nos enne-» mis, de m'accorder une demande si juste. » Je vous en conjure par tout ce qui reste » encore à faire, où l'on ait besoin de sagesse 2) & de courage. S'il faut quelque action har-, die, une entreprise d'éclat; si toutes les an destinées de Troye ne sont point encore n accomplies, souvenez-vous que j'ai tou-»jours le même zéle & la même ardeur pour » votre service : que si malgré tout ce que je viens de vous dire, vous me refusez les arD'OVIDE. Liv. XIII. 137 n mes que je demande donnez-les du moins nà Minerve, ajoûta-t-il, en leur montrant na Statue de la Déesse.

Ce discours & ce spectacle émurent les chess de l'armée : on reconnut dans cette occasion le pouvoir de l'éloquence, & les armes du plus vaillant de tous les hommes devinrent la récompense du plus éloquent. Le brave Ajax qui seul s'étoit opposé à Hector, qui avoit bravé tant de fois le fer, le feu & Jupiter lui-même, ne put être le maître de sa colére. Jusques-là toujours invincible, la douleur seule sçut le vaincre. » Ce fer, dit-il, en prenant son épée, est » du moins à moi. Ulysse viendra-t-il me » l'arracher? Non sans doute, & c'est con-» tre moi qu'il faut l'employer maintenant. " Toujours teint du sang des Phrygiens, au-» jourd'hui il le sera de celui de son maître: » Ajax du moins ne sera vaincu que par Ajax » lui-même. « Après ce peu de paroles, il se plongea son épée dans le sein; on fit de vains efforts pour l'en tirer; mais il n'y eut que le sang qui sortoit de sa blessure avec impétuosité, qui pût l'en arracher. La terre teinte de ce sang, sit éclore une sleur couleur de pourpre, semblable à celle que forma autrefois le sang du jeune Hyacinthe, & avec les mêmes lettres, qui marquent dans l'une le

138 LES METAMORPHOSES nom d'Ajax, & dans l'autre les plaintes

-d'Apollon \*.

Ulysse après cette victoire, partit pour aller chercher les fléches d'Hercule dans le Pays que Thoas & Hypsipyle sa fille, qui en avoitfaitmassacrer tous les hommes, avoient rendu si fameux \*\*, d'où ayant ramené au camp Philoétète qui avoit ces fléches en son pouvoir, on termina enfin une si longue guerre. Troye & l'Empire de Priam sont renverlés. La malheureuse Hécube, après avoir tout perdu, privée même de la figure humaine, porte par ses aboyemens la terreur dans une terre étrangère. L'Hellespont dans cette partie où il commence à se resferrer, voyoit Ilion en seu, & la slamme qui ·le consumoit n'étoit pas encore éteints, lorsque l'Autel de Jupiter sut souillé du sang de l'infortuné Priam. La Prêtresse d'Apollon, Cassandre arrachée par les cheveux du Temple de ce Dieu, leve vainement les mains vers le Ciel pour en implorer le secours \*\*\*. Les Dames Troyennes qui em-

à la mort de quelqu'un.

\*\* L'isse de Lemnos. Voyez ce qui a été dit sur ce sujes

dans l'Explication de la Fable des Argonautes.

<sup>\*</sup> Ces deux lettres sont Ai qui sont les deux premières du nom d'ajax, & qui expriment aussi les plaintes qu'on sant à la mort de quelqu'un.

qu'elle levoit inutilement les yeux vers le Ciel, Lumina, nam teneras arcebant vincula pilmas. L'un & l'autre font alluman à l'insulte que lui avoit sait Ajax Fils d'Oilée.

D'OVIDE. LIV. XIII. brassoient les Statues de Jeurs Dieux, & les Autels enflammés, en sont indignement tirées par leurs vainqueurs. Astianax est précipité de cette même tour, d'où sa mete lui avoit fait si souvent voir Hector combattant pour l'Empire de ses peres. Enfin le vent étant favorable, les Grecs se disposérent à partir. Ce fut dans ce triste moment que les Troyennes redoublérent leurs cris & leurs gémissemens. Adieu, chere Troye, disoientelles, en baisant pour la dernière fois la terre qu'elles alloient quitter; adieu, nous te perdons pour toujours. C'est ainsi qu'elles abandonnérent leurs maisons, qui étoient en proye à la flamme. Hécube, quel spectacle! retirée par Ulysse du tombeau de ses enfans, dans le temps qu'elle baisoit leurs cendres, & tenoit embrassées les pierres qui les couvroient, est enfin contrainte de s'embarquer la dernière de toutes. Elle eut du moins dans son malheur la triste consolation d'emporter avec elle les cendres d'Hector qu'elle avoit avalées, & de laisser dans le tombeau de ce cher fils, ses cheveux & ses larmes dont elle fit un sacrifice à ses Manes\*, la fortune ne lui ayant laissé que ses larmes & ses cheveux. Sur le rivage opposéà la Phrygie, où Troye

<sup>\*</sup> Ovide dir inferias inopes, ou parce qu'elle n'avoit alors autre chose à lui offrir, ou parce que c'étoit le Sacrifice des personnes les plus passeres.

140 LESMETAMORPHOSES. fut autrefois, est le Pays des Thraces dont Polymestor étoit Roy: Priam avoit envoyé secrettement à ce Prince le jeune Polydore son fils, pour être élevé à sa cour, & pour l'éloigner des dangers ausquels il eût Été exposé pendant cette guerre. Ce projet auroit été très-sage, s'il n'avoit envoyé avec son fils des trésors capables de tenter un homme avare, & de le porter aux plus grands crimes. En effet, lorsque le Roy de Thrace apprit que les Grecs s'étoient rendu maîtres de la Ville de Troye, il viola les droits les plus sacrés, égorgea le jeune Polydore; & espérant d'ensevelir sous les flots son clime avec le corps de ce Prince infortuné, il le jetta dans la mer.

# Explication des Fables I. II. III. & IV.

Je ne craindrai pas d'être contredit quand j'avancerai que les harangues qu'on vient de lire,
font le chef-d'œuvre d'un grand Poète. On voit
dans celle d'Ajax toute la fougue d'un Capitaine
brusque, emporté, furieux; dans celle d'Ulysse une
éloquence douce, insinuante, artificieuse; mais ce
qui est encore plus important, le Poète y traite une
grande question, sçavoir lequel des deux doit l'emporter ou de la valeur ou de la sagesse. Cicéron a
discuté cette matière avec toute la force & toute la
délicatesse d'un grand Orateur; mais Ovide à mon
avis est inimitable, sur-tout par la manière ingémieuse dont il améne la décision. D'ailleurs, on
peut assurer que ce Poète a parsaitement peint ces

# D'OVIDE, LIV. XIII. 141

deux Concurrens, & qu'il a attrapé leur véritable caractère: mais je laisse ces réslexions pour en venir au sond de la Fable qui fait le sujet de ces deux discours, après avoir averti qu'on ne peut en regonnoître toutes les beautés qu'en se ressouvenant

de ce que dit Homére de ces deux Princes.

Tout le monde sçait qu'il y avoit deux Ajax au siège de Troye, l'un fils d'Oilée Roy de Locres, l'autre est celui dont il s'agit içi, fils de Telamon & petit-fils d'Eaque. Les Anciens, dont on peut voir les témoignages rassemblés dans le Commentaire de Méxiriae, sur les Epitres d'Ovide (a) ne sont pas d'accord sur la mere de ce Prince; Darès l'hrygien dit que c'étoit Hésione; Apollodore, Plutarque, Tzerzès & plusieurs autres prétendent que c'étoit Péribée, fille d'Alcothoits (b).

Pindare (e) & après lui Apollodore (d) racontent qu'Hercule étant allé voir son ami Telamom pria Jupiter de lui donner un ensant dont la peau sûc aussi impénétrable que celle du Lion de Némée qu'il portoit. Sa prière achevée il apperçut un Aigle; & sur cet augure il prédit à son ami qu'il auroit un fils tel qu'il le lui avoit souhairé. Il le pria même de le nommer Ajax, du nom de cer Oiseau que les Grecs appellent éuris. Le Scoliaste de Sophocle (e), Suidas & Tzetzès (f) ajoûtent que le même Hereule étant retourné chez Telamon, après la naissance d'Ajax avoit revêtu cet ensant de la peau du Lion, ce qui l'avoit rendu invulnérable, excepté dans l'endroit du corps qui répondoit au trou que la séche d'Hercule avoit sait à

<sup>(</sup>a) Tome I. page 246.
(b) Alcothous étoit fils de Pélops & Petit-Fils de Tantale.

<sup>(</sup>e) Ode VI, des Isthmiques. (d) Lib. III. (e) Sur la Tragédie d'Ajax. (f) Sur Lycophron.

cette peau; je n'entreprendrai pas de raconter tontes les actions d'un Héros si célébre dans l'Iliade; je me contente de rapporter le sujet de sa dispute avec Ulysse. Dictys de Créte (a). Suidas (b) & Cédréne prétendent que c'étoit au sujet du Palladium que chacun de ces deux Capitaines prétendoit obtenir. Ces Auteurs ajoutent que les Capitaines Grecs l'ayant adjugé à Ulysse. Ajax menaça de les tuer, & que le lendemain on le trouva mort dans la tente: mais la plus commune opinion est qu'il se tua lui même de la manière que le raconte Sophocle dans la belle Tragédie qu'il a faire sur ce sujet, pour n'avoir pû obtenir les armes de son cousin Achille. Piqué de la préférence qu'on avoit donnée à son Concurrent, il entra en fureur, se jetta sur quelques troupeaux qu'il prit pour ses ennemis, & se perça de cette même épée, qu'Hector lui avoit donnée autrefois (c). Homére (d) insinue assez que ce sut-là le véritable motif de sa mort, lorsqu'il fait dire à Ulysse, que lorsqu'il descendit aux Enfers toutes les anies des Héros Grecs s'étoient approchées de lui, excepté le seul Ajax, qui chagrin encore de ce qu'il n'avoit pû obtenir les armes d'Achille s'en étoit tenu éloigné. Sur ce passage d'Homére le Scoliaste & Eustathe disent qu'Agamemnon embarrassé d'un démêlé qui pouvoit avoir de fâcheuses suites, avoit fait appeller au Conseil les prisonniers Troyens pour leur demander qui des deux, ou d'Ajax ou d'Ulysse, leur avoit fait le plus de mal, & qu'ils avoient répondu que c'étoit le dernier. Le Scoliaste d'Aristophane (e) fondé sur l'autorité de l'Auteur de la pe-

(a) Lib. V. (b) au mor Philadium.

(d) Odrff. Lib. XI.

<sup>(</sup>e) Voyez ce que dir la dessus Termése dans la Tragédie que je viens de circr.

<sup>(</sup>e) Sur la Comédie des Chevaliers,

D'OVIDE. L. TV. XIII. 1434 tire Iliade, ajoûte que ce Général envoya aussi des Espions pour apprendre ce que les Troyens euxmêmes pensoient de la valeur de ces deux Capitaines, & que sur leur rapport il adjugea à Ulysse, les armes d'Achille.

Quoi qu'il en soit, Ajax sut enterré près du Promontoire de Sigée, où on lui érigea un tombeau; ainsi que Pausanias & Pline nous l'apprennent; quoique d'autres Auteurs après Dictys de Créte, mettent ce tombeau sur le Promontoire de Rhétée; & quand Horace (4) dit que ce Héros sut privé, des honaeurs de la sépulture, il s'éloigne de la vérité pour faire allusion à cet incident de la Tragédie de Sophocle, où le Poëte seint qu'Agamemnon ne vouloit point qu'on enterrât le corps d'Ajax, mais que cependant il avoit cédé à la sin aux instances de Teucer.

On raconte encore plusieurs autres Fables au sujet d'Ajax; mais pour ne pas répéter ici ce que j'ai dit dans mon Explication des Fables, Tome III. j'y renvoye ceux qui auront en le d'en voir le dénouement. Pour ce qui concerne sa métamorphose, on. peut consulter ce que j'en ai dit dans l'Histoire d'Hyacinthe qui fut changé en la même fleur. Il y a un incident de la vie d'Achille dont parle Ovide dans la Harangue d'Ulysse : c'est le déguisement de ce jeune Prince, dont voici l'Explication. Thétis ayant appris de l'Oracle: que la guerre de Troye seroit fatale à son Fils, l'envoya secrettement à Lycoméde son Frere, qui régnoit dans l'Isle de Scyros, où pour être mieux caché on le déguisa en fille. Cependant comme une des fatalités de Troye portoit que cette Ville ne pouvoit être prise, si Achilla n'étoit présent au siège, on le sit chercher avec soin; & comme on apprit qu'il étoit à la Cour de (4) \$41. III, Lib. II.

144 LES METAMORPHOSES Lycoméde, Ulysse se servit pour le reconnoître d'un stratagême qui lui réussit. Il mêla parmi plusieurs bijoux qu'il destinoit aux filles de la Reine des armes d'un très-beau travail; & Achille ne les eut pas plutôt vûes qu'il se jetta dessus, & se fit connoître par-là. C'est ainsi qu'Ovide, Hygin, Chapitre XCVI. & Stace, après quelques autres Anciens, racontent cette Avanture; mais apparemment qu'elle n'étoit pas connue à Homère, qui parlant de la manière dont ce jeune Héros fut engagé à la guerre, dit (a) que Nestor & Ulysse. étant allés chez Pélée & chez Ménétius emmenérent avec eux Achille & Patrocle, que ces deux Princes leur accordérent de bon cœur. Il est vrai cependant qu'Achille avoit été à la Cour de Lycomêde, puisque c'est-là que s'étant fait aimer de Déidamie, il l'épousa & en eut Pyrrhus ou Néoptoléme, qui assista à la prise de Troye, dans un age peu avancé ; puisque vraisemblablement il n'avoit que quinze ou seize ans. Mais il y a sur cet

(a) Iliad, Lib. XI.

tail me méneroit trop loin.



Article des difficultés de Chronologie, dont le dé-

# POVIDE LIV. XIII. 145 TABLES VI. VII. & VIII. ARGUMENT.

Les Grecs s'en retournant en leur Pays, leurs Vaisseaux furent arrêtés en Thrace par l'ombre d'Achille; & pour appaiser ses manes, on lui immola Polyxene fille de Priam, qu'il demandoit en sacrifice. Hécube occupée à prendre de l'eau pour laver le corps de Polyxène, rencontre Polydore mort, qui étoit le dernier de ses enfans, & en devint si furieuse, qu'elle courut au Palais du meurtrier de son fils, & l'ayant prié de lui parler en secret, sous prétexte de lui découvrir un trésor qu'elle avoit ré-· serve à Polydore, elle lui creva les yeux, & fut ensuite métamorphosée en Chienne, Memnon fils de Tithon & de l'Aurore. ayant été tué par Achille, on lui fait de magnifiques funérailles, & à la prière que l'Aurore fait à Jupiter, on voit sortir de ses cendres des Oiseaux, qu'on appelle depuis Memnonides.

EPENDANT le fils d'Atrée avoit jetté l'ancre sur les côtes de Thrace, pour attendre un vent favorable, lorsque l'ombre d'Achille apparut aux Grecs avec cet air de fierté qu'avoit ce jeune Héros, lorsqu'il tira l'épée contre Agamemnon, & Tome III.

leur parla ainsi:,, Vous partez, Achille est » oublié, & sa gloire va demeurer pour janais ensevelie dans son tombeau. Arrêtez, » pour honorer ses manes, immolez Poly-» xéne. « A peine l'ombre avoit achevé de parler, que les Grecs allérent arracher d'entre les bras de sa mere, cette Princesse infortunée, qui étoit alors son unique consolation. Victime d'une ombre barbare Poly-· xène se laissa conduire autombeaud' Achille avec un courage & une fermeté qui trouvent peu d'exemples dans son sexe. Elle arrive près de l'Autel, où voyant le triste appareil du Sacrifice, & Néoptoléme qui le fer à la main avoit les yeux attachés sur elle, lui tint ce discours: "Acheve, cruel, de ré-» pandre un sang iltustre; frappe ce sein, , ajoûta-t-elle en le découvrant, que rien » ne t'arrête. Polyxéne, qui n'oublia ja-"mais ni son sang ni sa naissance, préfére " la mort à l'esclavage; & comme tu ne » sçaurois appaiser aucune Divinité par un » Sacrifice h' inhumain, abrége d'inutiles », cérémonies. La seule chose que je souhai-, terois est que ma mere put ignorer me " mort. Seule elle ébranle ma constance " & " diminue la joye que me causeroit le tré-», pas, quoiqu'il soit un moindre supplice » pour elle que la vie que tu lui laisses. » Vous, Grecs, éloignez-vous, afin que mon ombre puille descendre libre dans le

D'OVIDE LIVXIII. TAY in lejour de Pluton, que vos mains ne souiln lent point la purere d'une Princelle qui fut ... toujours chasse. Ma priése est juste, & so mon sang, lorsque j'aurai la liberté de le » répandre, en sera plus agréable à celui; » quel qu'il soit, que vous prétendez appai-» ser par ma mort. Si mes derniéres paroles » peuvent vous toucher; voici ce qu'exige » encore de vous la fille de Priam, non vo-» tre esclave. Rendez mon corps à ma mere » sans rançon: autrefois elle n'épargna pas » ses trésors dans de pareilles occasions, que » ses larmes aujourd'hui soient le seul prix » avec lequel elle achete le triste droit de » me rendre les derniers devoirs «Ainsi parla Polyxéne, sans répandre une seule larme. quoiqu'elle en arrachat à toute l'assemblés. Le Ministre du Sacrifice, fondant lui-même en pleurs, ne lui plongea qu'à regret le poignard dans le sein. Frappée du coup mortel, les forces l'abandonnent, elle combe; & rogardant la mort d'un teil intrépide, elle se couvre de sa robe, afin que sa chûte n'eût rien que de décent, & qui ne fût digne de la pureté d'une vierge. Les Dames Troyennes enlevent son corps, & rappellant à leur mémoire les malheurs de la famille de Priam, à laquelle certe fatale guerre avoit coûté tans de lang; tantôt elles déplorent voire trifle fort, infortunée Rolyxéne; tantôt elles gé-

missent sur vos malheurs, malheureuse épouse de Priam, mere de tant de Princes autrefois l'honneur & la gloire de l'Asie, au-Jourd'hui le rebut de tont le monde; qu'Ulysse ne souffre parmi ses esclaves que parce que vous donnâtes le jour à Hector. Quel revers! à peine Hector trouve un Maître à sa mere! Cette Reine infortunée, dont les larmes avoient coulé tant de fois pour sa patrie, pour ses enfans, & pour son époux, en répand encore pour la fille qu'elle vient 'de perdre. Elle tient entre ses bras ce corps qu'avoit animé une si belle ame, elle en arrose la playe avec ses larmes, elle la baise tendrement; elle mêle ses cheveux blancs avec le fang de fa fille, se meurtrit le sein; & dans les transports de la plus vive douleur, elle exprime ainsi ses regrets... Ma chere 3) fille, tu n'es plus; ta mort met le comble a) à mes malheurs, & cette fatale blessure qui nivient de t'ôter la vie, perce le cœur de la " plus malheureuse de toutes les meres. J'ai » tout perdu, lorsque je t'ai vû rendre le n dernier soupir. Il ne te manquoit pour n ressembler à tes freres, que de sinir tes n tristes jours d'une manière si cruelle. En », vain je me flattois que ma fille n'étoit pas vi exposée à une mort violente, le fer n'a pas si même épargné son sexe. Il falloir donc, si chere Polyxéne, que Troye qui a coûté la

D'OVIDE. LIV. XIII. 149 so vie à tous tes freres, & le cruel Achille, » né pour la perte de ma famille, te ravissent » aussi le jour. Lorsque je vis ce fatal ennemi » expirer sous les coups de Pâris & d'Apol-» lon: hélas! disois-je en moi-même, le » barbare ne sera plus à craindre. Cepen-» dant il étoit encore à craindre pour moi: .» ses cendres s'élévent contre nous, & nous pretrouvons ce fier ennemi jusques dans "» son tombeau. Mere infortunée, je n'ai » donc été féconde que pour assouvir la » haine implacable du petit-fils d'Eaque. » Ilion n'est plus, & les malheurs de cette » Ville déplorable finissent par la plus triste » de toutes les catastrophes. Non, non, ils .» ne finissent point encore. Troye existe » toujours pour moi; elle fournit une nou-» velle matière à ma douleur. Reine autre-» fois si heureuse qu'une famille nombreuse , » & florissante, & la gloire d'un époux puis-.» sant, élevoient au faîte des grandeurs; au-» jourd'hui errante, pauvre, on m'arrache » du tombeau de mes enfans, & on me de-» stine à être l'esclave de Pénélope. Voilà, » dira-t-elle aux Dames d'Ithaque, qui me » verront occupée à des ouvrages ferviles, » voilà la mere d'Hector, l'épouse de Priam? » Mais est-ce là le comble de mes maux? » Non, il falloit encore après la perte de » tous mes enfans, que ma chere Polyxéne, -» l'unique consolation d'une mere desolée,

TIO LES METAMORPHOSES

en servit de victime aux manes d'un implaca-» ble ennemi; c'est pour honorer son toms beau, ma chere fille, que je te donnai le » jour. Pourquoi respirai-je encore? qu'es-» ce qui peut m'attacher à la vie? funeste » vieillesse, à quoi me réserves-tu? Dieux » barbares, est-ce donc pour de nouveaux » malheurs que vous prolongez mes tristes » jours; croiroit-on après la destruction de » Troye que Priam pût être heureux; oui, » son sort est digne d'envie, puisque le même » jour qui le termina, fut le dernier de son » empire. Du moins, ma chere fille, il n'a » pas été témoin de ta mort. Mais peut-être » qu'on re destine des funérailles dignes de » ta naissance, & que ton corps reposera » dans le tombeau des Rois tes ancêtres. » Hêlas! la famille de Priam ne doit plus » prétendre à ces honneurs. Les larmes de » ta mere, la seule chose qui lui reste, & un » peu de terre sur un rivage étranger, c'est-» là ce que tu peux attendre. Tout est perdu » pour moi : il ne me reste plus que Polydo-» re, le plus jeune de mes fils, que son pere-» pendant le siège de Troye, confia au Roy " de Thrace. Pour lui seul je prolonge en-» core ma misérable vie; allons sans tarder » davantage, allons laver la playe & le corps " de Polyxéne. « Elle dit, & matchant vers le rivage d'un pas lent & mal assuré, & les cheveux épars, elle demandoit aux Troyes

D'OVIDE. LIV. XIII. mes qui l'accompagnoient une urne pour puiser de l'eau, lorsqu'elle apperçut sur le Table le corps de son fils, que Polymestor avoit percé de coups. A cette vûe les femmes de sa suite poussent un grand cri, Hécube demeure muette, & la douleur tarit tout à coup la source de ses larmes. Immobile, quelquefois elle tient les yeux baissés contre terre, quelquefois elle les leve tristoment vers le Ciel, ou les arrête sur le visage & sur les playes de son fils. Enfin se laissant transporter tout d'un coup à la fureur & à la rage, elle oublie l'état où elle est, & agifsant comme si en effet elle étoit encore sur le trône, elle ne songe qu'à se venger. Telle qu'une Lionne en fureur, à qui on vient d'enlever ses petits suit les traces du ravifseur; Hécube oubliant ses années, & ne consultant que son courage, court au Palais du meurtrier de son fils, & demande à lui parler en secret, sous prétexte de lui découvrir un trésor qu'elle avoit réserve à Polydore. L'avare Polymestor flatté de l'espérance d'une nouvelle proye, ajoûte foi à ses discours, & va avec elle dans un lieu écarté. Là, Polymestor sui dit d'un air dissimulé: » Vous pouvez me confier le dépôr, » que vous destinez à votre fils, tout ce que » j'ai déja reçû pour lui . & ce que je pourrai » recevoir lui sera fidélement rendu: j'en

# pire par les Dieux immortels: «La Reine que ce discours & les sermens du Prince perfide animérent d'une nouvelle fureur, le regarda d'un œil de courroux, & aidée des femmes de sa suite, elle se jetta sur lui & lui arracha les yeux. Les Thraces informés du malheur arrivé à leur Roy, se mirent à poursuivre les Phrygiens à coups de séches & depierres. Hécube court après ces pierres & les mord, & voulant ouvrir la bouche pour parler & se plaindre, elle ne fait entendre que des aboyemens. On voit encore le lieu où arriva cette avanture, & il en porte le nom. Cette Princesse infortunce se

ressouvenant sans cesse de ses malheurs, sit retentir pendant long-temps de ses hurlemens les rivages de Thrace, & le triste état où elle étoit réduite toucha de compassion les Grecs & les Troyens: les Dieux surent sensibles à ses malheurs, & Junon elle-même sut forcée d'avouer qu'elle n'avoit pas

mérité une si cruelle destinée.

Quoique l'Aurore eût toujours été du parti des Troyens, elle ne parut pas cependant fort sensible ni à la prise de Troye ni à l'affliction d'Hécube. Occupee de ses propres malheurs, elle pleuroit la mort de Memnon son sils, qu'elle venoit de voir périr par les mains d'Achille, dans les campagnes de Phrygie.

A ce triste spectacle, on vit pâlir cette cou-

D'OVIDE, LIV. XIII. leur vive & vermeille, qui brille lorsque l'Aurore paroît, & le Ciel demeura couvert de nuages. Cette tendre mere ne pouvant soutenir la vûe du bûcher qui alloit réduire en cendres le corps de son fils, alla les cheveux épars & les yeux baignés de larmes, se jetter aux pieds de Jupiter, & lui parla ainsi: » Quoique la moindre des Déesses qui habi-» tent l'Olympe, puisque les mortels m'ont » élevé si peu de Temples, je viens cepen-» dant en cette qualité, non pour vous de-» mander des Autels & de l'encens, ni pour » vous prier d'ordonner qu'on établisse des » jours de Fêtes en mon honneur; que j'au-» rois cependant droit d'exiger, si on avoit » égard aux services que je rends à l'Univers, » lorsque je lui prête cette lumiére, qui fait » disparoître les ténébres de la nuit. Livrée à » des soins plus pressans, l'Aurore n'est pas » en état de demander aujourd'hui les honneurs qu'elle mérite. C'est l'intérêt de » Memnon, qui l'améne, de ce cher Fils » qui étant venu au secours de Priam son oncle, a vûtrancher ses jours dans lasseur si de sa jeunesse, par les mains du cruel » Achille. Telle étoit sa destinée. Pour con-» soler une Mere assligée, je vous conjure, » Souverain des Dieux, de lui accorder » quelque privilége qui le distingue des aun tres mortels. « Jupiter écouta la priére de Tome III.

l'Aurore. Dans le moment le bûcher déja allumé s'écroula, & on en vit sortir des tourbillons de fumée, qui obscurcirent l'air, & qui ressembloient à ces vapeurs qu'exhalent les fleuves, & que les rayons du Soleil ne peuvent percer. Les monceaux de cendres qui s'élevent en l'air, s'étant condensés, présentérent d'abord un corps qui emprunta du feu, la chaleur & la vie, & la légéreté de cet élément lui fournit des aîles. Cette masse n'étoit d'abord qu'une espéce informe d'oiseau. Un moment après elle en prit toute la ressemblance, & se mit à battre des aîles, ainsi qu'un nombre infini d'autres, qui sordrent des mêmes cendres. Ces oiseaux firent trois fois le tour du bûcher, trois fois ils firent entendre les mêmes cris. A la quatrième ils se séparérent en deux bandes & se battirent les uns contre les autres avec tant de fureur, & d'opiniâtreté, qu'ils tombérent auprès du bûcher, comme des victimes qui s'immoloient aux cendres dont ils venoient de sortir: montrant par-là qu'ils devoient la naissance à un homme rempli de valeur & de courage. Ce fut aussi de lui qu'ils prirent le nom de Memnonides. Ces oiseaux ne manquent pas de venir tous les ans dans le même endroit, où par un semblable combat ils honorent le Tombeau de ce Héros. Tout le monde avoit été touché

D'OVIDE, LIV. XIII. 195 d'entendre hurler l'infortunée Hécube; l'Aurore seule n'avoit paru sensible qu'à ses propres malheurs. Elle versa des pleurs en abondance pour son fits, & depuis le jour satal qu'elle le perdit, elle n'a point cessé d'en répandre. Ce sont ces mêmes larmes dons se forme la rosée qui tombe le matin.

# Explication des Fables V. VI. VII. & VIII.

VIDE dans cette Fable & dans les suivantes, raconte les avantures qui arrivérent après la prise de Troye, & il touche ici les malheurs de la Famille de Priam d'une manière qui, à quelques circonstances près, est affez conforme à l'Histoire. On y voit la Ville saccagée par les Grecs, l'riam égorgé sur l'Autel de Jupiter Freeus, qu'il avoit regardé comme un asyle assuré contre la sureur de Néoptolème: Astyanax, sils d'Hector, la seule espérance des Troyens, précipité du haut d'une Tour: Polyxène immolée aux Manes d'Achille; Hécube arrachée du tombeau de ses ensans, & lapidée sur les rivages de Thrace. Mais ces deux derniers événemens demandent une Explication particulière.

Dictys de Créte (a), Philostrate (b) & Hygin (c) racontent que lorsque Priam alla demander à Achille le corps d'Hector, il amena avec lui Polyxéne la plus jeune de ses filles, suivant la coutume qui se pratiquoit a'ors de se faire accompagner par les plus jeunes de ses enfans. Achille sut touché des charmes de cette Princesse, mais sans vouloir la retenir malgré elle, quoiqu'il en sût le matare; il se contenta de la parole que Priam lui donce

<sup>(</sup>a) Lib, 111. (b) Heroid, Cap. XIX. (c) Fab CX.
O ii

pa de la lui faire épouser; des qu'il auroit éloigné les Grecs & fair lever le siége de Troye. Cette intrigue dura quelque temps, & Achille se laissa engager à venir dans un Temple d'Apollon, qui étoit hors de la Ville, pour épouser Polyxéne. Paris s'étant caché derrière l'Autel, le tua d'un coup de Fléche, ainsi que je l'ai raconté dans le Livre précédent. Polyxène au désespoir de la mort d'un Prince qu'elle aimoit, se retira dans le camp des Grecs, & y sur très-bien reçue par Agamemnon; mais s'étant dérobée une nuit, elle alla sur le tembeau de son époux, & se perça le sein.

C'est ainsi que Philostrate raconte cette avanture; mais pour scavoir le cas qu'on doit faire de l'autorité de cet Auteur, je dois rapporter ce qu'il dit
dans un autre endroit sur ce même sujet (a). L'Ombre d'Achille, dit-il, étant apparue à Apollonius
de Tyane, lui permit de lui faire cinq questions,
l'assurant qu'elle le satisferoit exactement. Parmi
ces questions, Apollonius sui demanda s'il étoit
vrai que les Grecs eussent immo é Polyxéne sur son
tombeau; & l'Ombre répondit que c'étoit cette
Princesse, qui ne pouvant survivre à un époux
qu'elle aimoit, s'étoit elle-même donné la mort.

Tous les Anciens s'éloignent en cela de l'opinion de Philostrate; ce sut selon eux Pyrrhus qui sacritia Polyxéne aux Manes de son Pere, pour se venger de ce qu'elle avoit donné occasion à sa mort. Pausanias (b), qui convient que c'étoit-là l'opinion de tous les Anciens, dit qu'Homére à passé à dessein ce fait sous silence, parce qu'il étoit trop deshonorant pour les Grecs. Le même Auteur, dans la belle description du Tableau de Polygnote, dit que Polyxéne, y étoit représentée dans

(a) Vita Apollon, Lib. IV. Cay. XVI. (b) In Attic. & in Phos.

D'OVIDE. Lty. XIII.

le temps qu'on la conduisoit au tombeau d'Achille, sur sequel elle sut immolée par les Grecs. Pour donner plus de vraisemblance à cette opinion, qu'il dit être celle de tous les Poëtes Grecs: il ajoûte qu'il avoit vû cette Princesse peinte de même à Pergame, à Athénes & dans plusieurs autres endroits.

Il se trouve cependant quelque différence dans les Poètes sur les circonstances de cet événement. La plûpart, parmi lesquels est Virgile (a), assûrent que Polyxéne sur immolée dans la Troade sur le Tombeau d'Achille, ainsi qu'il l'avoit exigé en mourant:

Hostilem ad tumulum, Troia sub mienibus altis.

Euripide, au contraire, suivi par Ovide, dit que ce fur dans la Chersonese de Thrace, sur un Cénotaphe qu'on avoit élevé en l'honneur d'Achille, que l'Ombre de ce Héros apparut, & que Calchas ayant été consulté, avoit décidé qu'il falloit lui immoler cette Princesse, ce qui fut exécuté par Pyrrhus lui-même. Pour ce qui regarde Hécube,. je dois dire ici qu'il y a trois opinions sur son extraction (6). La première, est celle d'Homère (c) qui dit qu'elle étoit fille de Dymas, Roy de Phry. gie; & ce Poète a été suivi par son Scoliaste. par Suidas, par l'Auteur du grand Etymologicon. & par Ovide. La seconde, qui a Euripide pour garant (d) & qui a été adoptée par Virgile & par Servius, est que cette Princesse étoit fille de Cif. seus. La troisième, rapportée par Apollodore (.). lui donne pour pere Sangar, & Mérope pour mere.

Dans le partage du butin que firent les Grecs après la prise de Troye, Hécube sur esclave d'U-lysse, & périt dans la Thrace par l'avanture que je

<sup>(</sup>a) Aneid. Lib. III. (b) Consulter. Meziriac.
(c) Iliad. Lib. XVI. (d) Tragédio d'Itécube. (e) Lib. III.
O iij

vais raconter. Priam voyant que les Grecs le préparoient à lui faire la guerre, avoit envoyé Polydore son Fils, avec une partie de ses trésors, chez Polymestor ou Polymnestor, Roy de Thrace, qui evoit épousé Ilione sa fille. Ce Prince, ayant appris la mort de Priam, fit périr secrettement ce jeune Prince, & fit jetter son corps dans la mer. Hésube informée de la cruauté de son gendre obtint la permission de le voir, faisant espérer aux Grecs de leur livrer les tréfors que son époux lui avoit consies. Introduite à la Cour elle ent avec lui un entretien secret, & après quelques discouts, elle se jetta sur lui & lui arracha les yeux. Les Thraces, pour venger leur Roy, la lapidérent & firent couris le bruit qu'elle avoit été changée en Chienne. Plause (a) & Servius (b) prétendent que les Grecs euxmêmes publiérent cette métamorphose, parce qu'Hécube, pour obtenir la mort qu'elle préféroit a la servitude, ne cessoit de leur dire des injures: Omnia mala ingerebat quemquam aspexerat; itaque ades jure coepta est appellari canis (c).

Selon Strabon (d) & Mela (e), ou voyoit dans la Thrace le lieu de la fépulture d'Hécube, qu'on appelloit le tombeau du Chien. Hygin croit qu'on la jetta dans la mer près du Promontoire, qui depuis ce temps-là fut nommé Cyneum Promontoium. Euripide dans sa Tragédie d'Hécube, n'avoit pas suivi cette tradition sur la mort de cette Princesse, puisqu'il l'introduit se plalgnant qu'on l'est enchaînée comme un chien à la porte d'Agamemnon. Sur quoi il est bon de remarquer, que les semmes anciennement étoient souvent employées à la garde des maisons, & qu'on les y tenoit enchaînées. Peut-être qu'Hécube servit dans cet emploi le

(a) Dans les Ménechmes, (b) Sur le troisième Livre de P.Epeides (c) Plans loco sitato, (d) Lib, XIII, (e) Lib, IL

# D'OVIDE. Liv. XIII.

Roy de Mycénes, qui la prit parmi ses esclaves dans le temps qu'Ulysse, obligé d'abandonner l'asmée, parce qu'on le soupconnoit d'avoir assassiné Ajax, partit secrettement pour s'en retourner à Ithaque. Si l'on s'en tient à ce que se viens de dise après cet ancien Poëte, la métamorphose d'Hécube n'est fondée que sur ce qu'on la tenoit attachée

comme un chien à la porte d'Agamemnon.

Je ne dois pas oublier de dire que l'Histoire de Polydore, qui est racontée d'une manière si touchante dans le troisséme Livre de l'Eneide, est rapportée un peu différemment par Hygin ( . ). Priam, dit-il, ayant envoyé Polydore, qui n'étoit encore qu'au berceau, à Polymestor, Roy de Thrace, Ilione qui se désion de l'avarice & de la cruauté de son mari, l'éleva comme son fils, & sit passer pour son frere Déiphile qui étoit de même âge. Les Grecs, après la prise de Troye, offrirent à Polymestor Electre en mariage, s'il vouloit répudier Ilione & faire mourir Polydore; & ce Prince qui accepta cette proposition, sit périr son sils au lieu de son Beau-Frere. Polydore dans ces entrefaites, alla consulter l'Oracle sur sa destinée, & il apprit que son Pere étoir mort, & la Capitale de ses Etats réduite en cendres. De retour en Thrace il crut que l'Oracle l'avoit trompé, mais sa sœur lui ayant dévoilé ce mystére, il créva les yeux à Polymestor.

Quoi qu'il en soit, Hécube avoit eu de Priam dix-sept enfans, dix garçons & sept filles, dont Apollodore (b) & Hygin (c) nous ont conservé les noms. La plupart de ces enfans avoient été mariés, & voilà ce qui fait dire à cette Princesse, set generis, natisque potens, navibusque viroque. Elle les vit presque tous périr pendant le siège de

(a) Fable CIX, (b) Lib, III. (c) Fab. CXIX. O iiij

Troye, & Achille qu'elle nomme, nostri orbator,

en avoit tué le plus grand nombre.

Si je rapportois ici tout ce que les Anciens & les Modernes ont dit au sujet de Memnon, je serois obligé d'entrer dans des discussions aussi longues qu'embarrassantes; ainsi je me contenterai de dire en abrégé ce qu'il y a de plus certain sur son Histoire, & de renvoyer ceux qui souhaiteront en sçavoir davantage aux Auteurs que je cite. Hésiode (a), Diodore de Sicile (b), Quintus Calaber (c), Apol-Iodore (d), les deux Philostrates, le Scoliaste d'Homére (e), celui de Pindare (f), Dictys de Créte, & plusieurs autres Anciens qu'Ovide a suivis, assurent que Memnon étoit sils de Tithon, frere de Priam, & de l'Aurore, qu'il vint au secours de Troye avec dix mille Persans & dix mille Ethiopiens, qu'il fut tué par Achille, qu'on lui fit de superbes funérailles; que ses cendres surent changées en oiseaux, qu'on appella Memnonides, & que ces oiseaux venoient tous les ans se livrer un sanglant combat sur le tombeau de ce Prince.

Diodore de Sicile convient que ce qui donna lieu de dire, que Tithon avoit été enlevé par l'Aurore, c'est que ce Prince abandonna la Phrygie pour aller s'établir dans l'Orient; mais on n'est pas d'accord sur le Pays où il sixa sa demeure; les uns croyent que ce sur à Suse en Perse; d'autres prétendent que ce sur en Egypte, ou dans l'Ethiopie, ce qui est la même chose; car anciennement l'Ethiopie n'étoit pas distinguée de la haute Egypte. Le sçavant Marsham (g) prétend que Memnon étoit le même qu'Aménophis, qui vivoit long-temps après la guerre de Troye; M. le Clerc assure qu'il

<sup>(</sup>a) Theog. (b) Lib. IV. (c) Lib. II. (d) Lib. III. (e) Sur le premier & sur le second de l'Iliade. (f), Sur la secunde Olymp. (g) Can. Saculo XV.

D'OVIDE. LIV. XIII. est le même que Hammon ou Cham fils de Noé, & Vossius (a) le confond avec Baalthis, Dieu des Syriens. Si l'on veut se donner la peine de sire ce qu'en ont dit ces trois Auteurs, sur-tout le premier, & ce que j'en ai rapporté moi-même dans mon Explication des Fables (b) on y trouvera tout ce que la Fable & l'Histoire ont publié sur ce sujet. Pour ce qui regarde cette fameuse Statue de Memnon, si connue dans l'Antiquité, on peut consulter Strabon qui l'avoit vue, Pausanias, Pline, & parmi les modernes Athanase Kircher (c) qui dit que le son qu'elle rendoit au lever de l'Aurore, étoit l'effet d'un ressort, dont les cordes relâchées par l'humidité de la nuit, s'étendoient en-Suite lorsque le Soleil commençoit à échauffer l'air, & venant à se rompre avec éclat, faisoient un bruit semblable à une corde de viole qui se rompt, ainsi que l'explique Pausanias (d); Philostrate ajoûte qu'elle rendoit même quelques paroles qu'on regardoit comme des Oracles; ce que Tacite exprime ainsi : Memnonis saxea effigies, ubi radiis Solis

(c) Dans son Edipe Tome II. (d) In Atricis.

tacta est, vocalem sonum reddens (e).





<sup>(</sup>a) Sur Pomp. Mela. (b) Tome III. page 344. Geo

# FABLESIX X & XI.

Enée après la destruction de Troye, se sauve à Délos, chez Anius Prêtre d'Apollon, avec Anchise son pere & Ascagne son sils. Anius conte à Enée de quelle manière ses filles avoient été changées en colombes. Anius, Anchise & Enée se sont des présens l'un à l'autre en se quittant, & Ovide prend de là occasion de décrire la Fable des filles d'Orion, qui s'étant immolées volontairement pour le salut de Thebes leur patrie, que la peste desoloit, deux jeunes kommes couronnés sortirent de leurs cendres.

que toutes les espérances de Troye fussent ensévelies sous ses ruines. Le pieux Enée emporta sur ses épaules ses Dieux domestiques & son Pere, qu'il regardoit comme un fardeau aussi précieux que ses Dieux. Parmi tant de richesses que Troye enfermoit il ne se chargea que de ce dépôt & d'Ascagne son Fils. Etant sorti du port d'Antandre, petite Ville de Phrygie, avec sa Flotte, & prositant d'un vent savorable, il s'éloigna de la Thrace encore souillée du sang de Polydore, & arriva heureusement à Délos Ville consacrée à Apollon. Anius prê-

D'OVIDE.LIV.XIII. 183 treade ce Dieu & Roy de l'Isle le reçut favorablement, lui fit voir le Temple, & ce qu'il y avoit de plus remarquable dans la Ville, & lui montra les deux Arbres que Latone tenoit embrassés lorsqu'elle accoucha d'Apollon & de Diane. Enfin après avoit offert aux Dieux selon la coutume, du vin & de l'encens. & immolé des victimes en leur honneur, il conduisir son hôte dans son Palais, où il lui fit un grand festin, Alors Anchise adressant la parole à Anius : " Il mé » semble, lui dit-il, autant que je puis m'en » ressouvenir, que lorsque je vins autrefois » ici, vous aviez un fils & quatre filles. Il-» lustre Anchise, lui repartir Anius d'un air » trifte & affligé, vous ne vous trompez » pas: j'avois en ce temps-là cinq enfans; » mais telle est l'inconstance des choses hu-» maines; aujourd'hui je puis presque dire » qu'il ne m'en reste aucun; car quelle con-33 solation, & quel secours puis-je tirer d'un ,, fils absent? Souverain de l'Isle d'Andros, » à laquelle il fait porter son nom, ses nou-27 veaux Etats lui tiennent lieu de Pere. » Apollon lui a révélé la connoissance de l'a-», venir, & Bacchus accorda à mes filles un » privilége qui passe toute créance, & qu'el-» les n'auroient jamais ofé espérer. Tout ce » qu'elles touchoient étoit changé dans le n moment en blé, en vin, ou en huile: ainsi

164 LES METAMORPHOSES » elles étoient devenues des sources fécon-» des de tout ce qui est nécessaire à l'usage » de la vie. Ne vous imaginez pas, cher An-» chise, que je n'aye eu aucune part à vos » malheurs. Dès qu'Agamemnon qui a ren-» versé vos murailles, apprit que mes filles » possédoient un don si précieux, il voulut » les avoir dans son camp, pour nourrir son » armée des biens qu'une Divinité bienfai-» sante leur accordoit, & il les arrachad'en-» tre mes bras, malgré elles & malgré moi. » Ayant trouvé le moyen de s'échaper, elles » prirent la fuite, & cherchérent un asyle » contre le Tyran. Il y en eut deux qui pas-» sérent dans l'Isle d'Eubée; les deux autres » se refugiérent dans celle d'Andros près de » leur frere. Aussitôt une troupe d'hom-» mes armés entra dans ses Etats, & on le. » menaça de mettre tout à feu & à sang, s'il » ne livroit ses sœurs. La tendresse qu'An-» dros avoit pour elles, céda enfin à la crain-» te que lui donnoit l'armée ennemie, & il-» les remit entre les mains des Grecs; une " frayeur si bien fondée peut lui servir d'ex-» cuse : il n'avoit auprès de lui, pour défen-31 dre ses nouveaux États, ni Enée, ni Hec-, tor, ces deux braves Guerriers qui ont » résisté pendant dix ans à toute la puissance » de la Gréce. Déja on préparoit des chaînes » pour lier mes filles comme des Esclaves,

D'OVIDE. LIV. XIII. so lorsque levant les mains au Ciel, elles s'é-» criérent; divin Bacchus, soyez nous favo-» rable, & ne nous abandonnez pas dans un » besoin si pressant! Leur prière sut écoutée, » & le Dieu qu'elles venoient d'invoquer, » les secourut : si toutefois c'est les avoir se-. » courues que de m'en avoir privé pour tou-» jours. Il ne m'a jamais été possible de sça-» voir par quel prodige elles furent méta-» morpholées, & je ne sçaurois encore au-» jourd'hui vous en parler avec quelque cer-» titude. Tout ce que je sçai, c'est que leur » corps fut revêtu de plumes, & qu'elles fu-» rent changées en colombes, oiseaux con-» sacrés à Vénus votre Epouse.

Anius & ses hôtes après s'être entretenus pendant le session, de ces discours & d'autres semblables, se levérent de table, & se retirérent pour donner le reste de la nuit au repos. Le lendemain dès que le jour parut, Anchise & Enée consultérent l'Oracle d'Apollon, qui leur ordonna d'aller chercher leur ancienne mere, & les rivages d'où leurs Ancêtres étoient sortis. Anius qui les avoit accompagnés, les voyant prêts à mettre à la woile, signala sa magnificence par les présens qu'il leur sit. Anchise reçut un Sceptre, Ascagne son petit-sils, une veste & un Carquois, & Enée, un Vase que Thersés, qu'Anius avoit reçu autresois dans son Palais, lui

166 LES METAMORPHOSES avoit envoyé de Béotie. Ce Vase, gravé de la main d'Alcon, représentoit une Ville avec sept portes: ce qui faisoit asses connoître, quoique le nom n'y fût pas, que c'étoit celle de Thebes. On voyoit auprès de la Ville des préparatifs de Funérailles, un Tombeau, un bûcher allumé, des femmes ayane les cheveux épars & le sein découvert, marques de leur deuil & de leur affliction : des Nymphes fondant en larmes, des fontaines taries, des arbres languissans & dépouillés de leurs feuilles, & des troupeaux qui paissoient sur d'infertiles rochers. Au milieu de leur Ville, on appercevoit les généreuses filles d'Orion qui se dévouoient pour le salut de leur Patrie, avec une fermeté & un courage au-dessus de leur sexe. L'une paroissoit présenter la gorge à celui qui devoit l'immoler, pendant que l'autre s'enfonçoit un poignard dans le sein. Le peuple qu'elles venoient de sauver par ce Sacrifice, leur faisoit de magnifiques Funérailles, & le bû-

cher paroissoit placé dans l'endroit le plus éminent de la Ville; & asin qu'un si beau sang ne pérst pas avec ces courageuses silles, on voyoit sortir de leurs cendres deux jeunes hommes avec des couronnes sur la tête, qui faisoient eux-mêmes les honneurs de la pompe funébre, & qui dans la suite portérent le nom de couron-

D'OVIDE. Liv. XIII. més (a). Enfin, ce beau Vase, outre cette belle gravûre, étoit bordé de feuilles d'Acanthe (b), en relief, entrelassées les unes dans les autres, & fehaussées d'or. Les présens qu'Anchise & Enée firent à Anius, n'étoient ni moins beaux ni moins précieux, que ceux qu'ils venoient d'en recevoir. Ils lui donnérent une boëte à mettre de l'encens, une patere, & une Couronne d'or enrichie de pierres précieuses. Comme ils scavoient que les Troyens tiroient leur origine de Teucer, ils allérent d'abord dans l'Isle de Créte; mais n'ayant pû s'accoutumer à l'air du Pays, ils remirent à la voile peu de temps après, pour aller en Italie. Une tempête les ayant obligé de relâcher dans un Port des Isles Strophades, ils furent effrayés à la vûe des Harpies qui y habitent, & se remirent promptement en mer. Après avoir passe Dulichie, Ithaque & Samos, Isles qui obéissoient à Ulysse (c), ils arrivérent à la hauteur d'Ambracie, lieu devenu célébre

(a) Les Grecs les nomment pour la même railon Siephani.
(b) L'Açanthe est un Arbuite qui porte des sieurs & dez épines, dont les seuilles servent d'ornement dans les Coiniches des Colonnes d'ordre Corinthien; on le nomme vula gairement la Plante Oursine.

<sup>(</sup>e) Le Poère ajoûte Neritiasque domes, ce qui a fait ctoire qu'il avoit voulu parler de Nétitis Ville du Promontoire de Leucade; mais je prouve dans un autre endroit, sur l'autotité de Strabon, que Néritus étoit aussi un Rocher de l'sse d'Ithaque, & c'est de ce Rocher qu'Ovide parle ici, çar Leucade n'obérssoir pas à Ulysse.

pour avoir excité une grande dispute entre les Dieux; & si connu aujourd'hui par le nom d'Apollon Actiaque qu'il porte depuis ce temps-là. Ils apperçurent aussi le rocher qui cache l'arbitre de cette querelle, qui fut métamorphosé, pour avoir donné la présérence à Apollon sur les autres Dieux. Ils virent aussi Dodone devenue si sameuse par les chênes qui y rendoient des Oracles, & la Chaonie, où les ensans du Roy Molosse avoient été changés en oiseaux pour être garantis d'un incendie qui alloit les faire périr.

## Explication des Fables IX. X. & XI.

A Nius qui étoit en même temps Roy de Délos & Prêtre d'Apollon, ainfi que Virgile nous l'apprend (a), Rex Anius, Rex idem hominum, Phabique Sacerdos, tiroit son origine de Cadmus par sa mere Rheo, fille de Stephilus. Cette Princesse, selon Diodore de Sicile (b), ayant eu quelque galanterie, son pere l'exposa sur la mer, dans une barque qui aborda à Délos, où elle accoucha d'Anius, qui dans la suite devint Roy de cette Isle (c). Anius eut de sa semme Doripe trois filles qui furent extrêmement ménageres, & qui prositant des offrandes qu'on portoit au Temple d'Apollon, en avoient sait de grands magasins. Les Grecs, pendant le siège de Troye, envoyérent Palaméde à Délos pour demander des vivres au

· Grand-

<sup>(</sup>a) Ancid. Lib. III. (b) Lib. V.
(c) Ovide dit que c'étoit à Delphes; mais tout le monde convient qu'Anius étoit Roy & Prêtre à Delos.

#### DOVIDE. LIV. XIII. 169

Grand-Prêtre, & l'obligérent même de donner ses filles en ôtage. Dans la suite ces Princesses trouvérent le moyen de s'échaper, & on dit que Bacchus leur parent du côté de Cadmus, les avoit changées en Pigeons. On pourroit, pour expliquer la Fable qui dit que ces Filles changeoient tout ce qu'elles touchoient en vin , en ble & en huile , dire qu'elle n'a d'autre fondement que leur oconomie; mais Bochart (a) en tire le dénouement de leurs propres noms, Eno, Spermo & Elais, qui dans l'ancienne langue des Phéniciens, significient du vin, du blé, & de l'huile; hunc Anium, dit ce sçavant homme, ducta Doripe genuisse tres Oenotropas, Oeno Spermo & Eliadem, quibus Bacchus id impertivit, ut pro nominum ratione, vinum, semina & oleum consequerentur. Fabula dedit occasionem magna vini, frumenti & olei copia ab Anio (acerdote Apollinis in Gracorum castra submissa. Virgile, dans l'endroit que j'ai cité, raconte comment Enée aborda à l'Isle de Délos, où il fut très-bien reçu d'Anius, qui avoit toute sorte de raisons de n'aimer pas les Grecs.

Parmi les Fables que rapporte Ovide, il y en a qui sont liées à ces grands événemens de l'Histoire fabuleuse, tant chantée par les anciens l'oètes: d'autres qui sont des saits détachés, qu'il trouve l'art de mêler dans sa narration. Telle est l'Histoire des filles d'Orion qui s'offrient pour le salut de leur patrie, dans l'occasion dont je vais parler. Du temps d'Orion la Peste affligea la Ville de Thebes. On alla consulter l'Oracle, ressource ordinaire dans les grandes calamités, & on eut pour réponse que la contagion cesseroit lorsque deux Princesses du sang Royal auroient été immolées à la colére des Dieux. Les deux filles du Roy se présentérent à l'Aucel, elles surent immolées, & le Ciel s'appaisa. Cet

(a) Chin Lib I Cap. XIV.

exemple donna tant d'émulation aux jeunes Thébains, que de lâches & efféminés qu'ils étoient, ils devinrent des hommes braves & pleins de courage, c'est ce qui sit dire dans la suite que les cendres de ces généreuses Filles avoient véritablement formé des hommes.

Notre Poëte continue ici de suivre Enée dans son Voyage, & cela pour débiter les Fables qui se trouvent sur sa route, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce Héros, après avoir quitté l'Isle de Délos, fit voile à celle de Créte, ou il ne demeura pas long-temps. De-là il côtoya l'Ionie, passa près des Scrophades, où il n'ofa s'arréter à cause des Harpies qui y habitoient (a); il vit de loin Dulichie, Ithaque & Samos; & continuant toujours à suivre cette côte, il apperçut la ville d'Ambracie pour laquelle les Dieux avoient autrefois combattu; & ce rocher fameux en quoi avoit été changé l'arbitre de ce différend qui l'avoit jugé en faveur d'Hercule. Comme Ovide ne touche cette Fable qu'en passant, il est à propos de la faire un peu mieux connoître. La Ville d'Ambracie est dans cette partie de l'Epire qui est voisine du Golphe qui porte le même nom; près de-là est le Promontoire d'Actium, fameux par le Temple d'Apollon, & par la bataille navale d'Auguste contre Marc-Antoine : ce lieu qui a changé de nom s'appelle aujourd'hui Larte. Autonius Liberalis (6) sur l'autorité de Nicandre, rapporte qu'Apollon, Diane & Hercule avoient autrefois combattu pour cette Ville, qu'ils s'en étoient rapportés au jugement de Cragaleus, & que ce Juge ayant décidé en faveur d'Hercule, Apollon irrité de cette décision l'avoit métamor-

( b ) Mu. IV.

<sup>(4)</sup> La Fable des Harpies a été expliquée dans la Fable des Argonautes.

#### D'OVIDE. LIV. XIII.

phosé en rocher. Cette Fable peu connue & sur laquelle les Interprétes d'Ovide gardent un prosond frience, nons apprend, si je ne me trompe, que les habitans d'Ambracie voulant consacrer leur Ville à l'une de ces trois Divinités, Cragaleus avoit décidé qu'il falloit présérer Hercule à Apollon & à Diane; c'est-à dire, les travaux militaires aux Sciences & aux beaux Arts; on ajoûta qu'Apollon Pavoit changé en rocher; peut-être parce qu'il périt près du Promontoire sur lequel étoit le Temple de ce Dieu, ou qu'on voulut marquer par-là sa stupidité.

Après avoir traversé le Golphe d'Ambracie, Ence vit le Pays si fameux par l'Oracle de Dodone, & la Chaonie où les enfans de Molossus échapérent des flammes par le moyen des aîles que les Dieux leur avoient données. Voici encore deux Pables qu'il faut expliquer. Commençons par la dernière, qui est peu importante. Antonius Liberalis est le seul, je croi, qui en parle ( a ) & ce qu'il en dit ne nous donne pas béaucoup de lumiéres. Munichus, dit-il, Roy des Molosses avoit trois fils, Alcandre, Megaletor, & Philmus, & une fille nommée Hypéripe. Des voleurs ayant mis le feu au Palais de leur Pere, Jupiter les changea en oiseaux. Ce qui veut dire, sans doute, que ces trois Princes se sauvérent contre toure sorte d'apparence, des flammes qui consumérent la maison Royale.

Pour ce qui regarde l'Oracle de Dodone, je suis si estrayé de la consusion & de la variété qui régnent sur ce sujet parmi les Anciens, que je serois tenté de n'en rien dire ici. Je pourrois même renvoyer les curieux à ce qu'en ont écrit Van Dale, dans son Histoire des Oracles (b) & M. Paula (a) Met, Cap. XIV. (b) Page 198. & suivances.

mier de Grantemenil dans la Description de la Grece (a), & sur-tout Pausanias qui en parle en plusieurs endroits. Cependant pour la satisfaction de ceux qui n'aiment pas à voir des passages Grecs & Latins entassés les uns avec les autres, je vais rapporter ce qu'il y a de plus important sur cette matière Silius Italicus (b) raconte que deux Colombes s'étant envolées de Thébes en Egypte, il y en eut une qui alla dans la Libye, où elle donna lieu à l'établissement de l'Oracle de Jupiter Ammon: l'autre s'étant arrêtée sur un chêne dans la Chaonie, apprit aux Pélaiges qui y habitoient, que l'intention de Jupiter étoit qu'il y cût en cet endroit un Oracle, par lequel on pût apprendre ses volontés. Hérodote (c), qui long-temps avant l'Anteur que je viens de citer avoit bien compris, que ce qu'on avoit dit au sujet de l'établissement de cet Oracle n'étoit qu'une Fable, tâche à en développer l'origine. Il y eut autrefois, dit-il, deux Prêtresses de Thébes en Egypte qui furent enlevées par des Marchands Phéniciens: celle qui fut achetée par les Grecs, alla s'établir dans la Forêt de Dodone, & fix bâtir une petite Chapelle au pied d'un chêne, à l'honneur de Jupiter, oil elle rendit des Oracles. Ce même Auteur ajoûte qu'on l'appella la Colombe. parce qu'étant étrangere, on n'entendoit pas son langage: à la fin elle apprit la Langue des Anciens Pélasges, & on publia là-dessus que la Colombe parloit : on alla même jusqu'à dire que c'étoit le Chêne lui même qui rendoit les Oracles.

Quoique cette manière d'expliquer l'origine de cet Oracle soit assez naturelle, je crois cependant qu'on pourroit penser que quelques mots équivoques de la Langue Hébiaique ou Arabique, y ont

<sup>(</sup>A) Page 56. & suivantes (b) Lib. III. de Bollo punico secundo. (c) Lib. I.

#### D'OVIDE. LIV. XIII.

donné lieu. Dans ces deux Langues, des deux mots Himan & Heman, l'un veut dire un Prêtre, l'autre une Colombe ( s); ceux qui trouvoient dans l'ancienne Histoire de la Gréce où les l'héniciens avoient laissé plusieurs Colonies, ces mots qu'ils n'entendoient qu'imparfaitement, présérant toujours ce qui tenoit du merveilleux, à ce qui ne présentoit qu'un sens naturel; au lieu de dire que C'étoit une Prêtresse qui avoit établi l'Oracle, publiérent qu'il devoit son origine à une Colombe, qui s'étoit artêtée sur les chênes de Dodone. Bochart prétend que le mot réasses vouloit dire aussi dans la même langue des Phéniciens, des Colombes ou des Femmes; mais M. l'Abbé Sallier dans une Dissertation qu'il a lûe à l'Académie, prouve qu'il ne faut pas avoir recours pour cela à la langue Phénicienne, & que dans la Dialecte des Peuples d'Epire ou étoit l'Oracle dont nous parlons, ce mot signifioit une vieille Femme, aussi bien qu'une Colombe.

Quoi qu'il en soit, cet Oracle devint très-sameux dans la suite, & on en raconta une infinité de Fables. L'artifice avec lequel on y rendoit les réponses, avoit été compris de peu de personnes. Les Prêtres éloignoient ceux qui venoient le consulter du lieu obscur & ténébreux où ils l'avoient établi; & sur les réponses qu'ils entendoient on leur faisoit accroire tout ce qu'on vouloit. Voilà la véritable raison de la variété qui se trouve dans les descriptions que les Anciens nous en ont laissées. Selon quelques-uns, c'étoient les chênes euxmêmes qui parloient ou bien des hêtres, ce qui sit donner à Jupiter l'épithète de Fazineus; d'autres disent que c'étoient des Colombes; quelques-uns que c'étoient au bruit d'un ou de plusieurs chau-

(a) Voyez Borbart, Chan, Lib. II, Caf. XI.

drons qu'on apprenoit la volonté de Jupiter; & c'étoit un Proverbe parmi les Grecs, lorsqu'ils vou-loient désigner un grand parleur, de dire, le Chaudron de Dadone.

Comme Etienne de Byzance est de tous les Anciens celui qui a le mieux décrit l'artifice de ces chaudrons de Dodone, je vais rapporter ce qu'il en dit (a) sur l'autorité de l'olemon, d'Aristide, de Tharrée & de Ménandre. Dans l'endroit de la forêt de Dodone, où Jupiter rendoit ses Oracles, il y avoit deux colomnes paralléles, & proches l'une de l'autre. Sur l'une de ces deux colonnes étoit un vase de bronze de la grandeur ordinaire des chaudrons de ce temps-là. Sur l'autre étoit un petit garcon (c'étoit sans doute un automate) qui tenoit un fouer d'airain à plusieurs cordes, faciles à mouvoir. Quand le vent souffloit, ce souet étoit poussé contre le vase de bronze, & le faisoit résonner; & cela continuoit autant de temps que duroit le vent. Comme ce vent régnoit ordinairement dans la fotêt, cet airain résonnoit presque toujours. Je dois ajoûter ici que c'est de ces chaudrons que la Forêt où étoit l'Oracle avoit pris le nom de Dodone, dodo, voulant dire un chaudron.

Strabon qui parle de cet Oracle (b) après avoir dit qu'il étoit desservi par trois Prêtresses, raconte l'Histoire qui donna lieu à y joindre deux Prêtress. Les Béotiens trahis par les Thraces qui les attaquérent pendant la trêve qu'ils avoient faite ensemble, allérent consulter l'Oracle de Dodome, & la Prêtresse leux répondit qu'ils réussiroient

(b) Page 277.

<sup>(</sup>a) Ceux qui voudront consulter cet Article dans l'Auteur, doivent le lire dans le Catalogue de la Bibliothéque de Coitlin, dresse par Dora Bernate de Montfaucon, où il est plus correct que dans les autres Editions.

D'OVIDE, LIV. XIII. dans leur entreprise, s'ils agissoient en impies. Les Envoyés foupçonnant que cette réponse captieuse avoit été dictée par les Pélasges, dont la Prêtresse descendoft, la firent bruler, & dirent qu'une action qui paroissoit si baibare étoit juste de quelque côté qu'on l'envisageat. Si la Prêtresse nous a voulu tromper, disoient-ils, elle a bien mérité ce châtiment; a elle a parlé fincérement, nous réufirons, puisque l'Oracie se trouve accompli. Gette excuse ne fat point reque. On prit les Envoyés & on les cita devant les deux autres Pretrelles. Mais comme ils firent voir qu'il étoit injuste de les livrer à deux personnes qui avoient tant de sujet de les hair, on y joignit deux Prêtres qui furent otablis pour Juges; & ceux-ci, qui avoient obligation aux Béotiens d'une place qui alloit les enrichie déclarérent qu'ils étoient innocens. Depuis ce temps-là ceux de cette Nation qui venoient à l'Oracle, ne consultoient que les Prêtses.



## 

## F A B L E XII

#### ARGUMENT.

Polyphéme, le plus affreux des Cyclopes, jaloux d'Acis, qui aimoit Galatée, & qu en étoit aimé, l'assomme avec une roche, qu'il lui lança, & le sang de ce jeune Amant est changé en un grand sleuve qui a depuis porté son nom.

L'avenir, il prédit aux Troyens tout ce qui devoit leur arriver pendant leur voyage, & ce fut pas ses conseils qu'ils allérent en Sicile. Cette Isle est remarquable par trois Promontoires. Celui de Pachine est du Midi, celui de Lilybée vers le Couchant, & celui de Pélore, moins exposé aux vents que les deux autres, est au esposé aux vents que les deux autres, est au entre pendant leur voyage, & ce fut pas ses conseils qu'ils allérent en Sicile. Cette Isle est remarquable par trois Promontoires. Celui de Pachine est du côté du Midi, celui de Lilybée vers le Couchant, & celui de Pélore, moins exposé aux vents que les deux autres, est au

qu'Ovide décrit ici.

<sup>(4)</sup> Corcyte ou Corfou dans le Golfe Adriatique.
(b) Il faut comparer ce Livre & le suivant avec le troissée de l'Enésde, dans lequel on trouve toutes les Avantures

D'OVIDE. LIV. XIII. Septentrion. Ce fut par ce côté la que les Troyens poussés par un vent favorable, arrivérent la nuit au Port de Zancle. A droite de cette côte est le détroit de Scylla, & à gauche celui de Charybde, deux gouffres épouvantables. Charybde revomit les Flots qu'elle a engloutis: Scylla, avec le visage d'une fille, a le reste du corps couvert de Chiens, qui font entendte des hurlemens effroyables. Si l'on ne doit point regarder comme autant de fictions ce que les Poctes ont avancé, Scylla fut autrefois la plus belle & la plus aimable de toutes les Nymphes. Une foule d'Amans avoit cherché à lui plaire; mais elle n'avoit eu pour eux que de la cruauté & du mépris; & tout son plaisir consistoit à s'en divertir avec les Nymphes ses compagnes. » Il vous sied bien, lui dit un » jour Galaice en soupirant, & dans le temps » que Scylla la peignoit; il vous sied bien de » parler comme vous faites de vos Amans & » de rire ainsi à leurs dépens. Ceux à qui » vous aviez inspiré de tendres sentimens » étoient du moins des personnes polies & » traitables, & vous pouviez être cruelle » impunément; mais moi, fille de Nérée & » de Doris, & sœur de tant de Néréydes » toujours disposées à me secourir, je n'ai » pû me dérober aux poursuites d'un affreux Cyclope, qu'en me précipitant sous les

» Flots. «Les soupirs de Galatée & ses larmes. l'empêchérent de poursuivre son discours. Ne dissimulez rien, lui dit Scylla en ethiyane les yeux, vous pouvez me dire tour; je fuisdiscrette, & vous n'avez rien à craindre d'une personne qui vous estaus la attachée que je la suis. » Acis, reprit Galatée, qui devoip n le jour à Faune & à la Nymphe Syméthe. » faitoit toutes les délices de ces deux Epoux. "Il étoit beau, aimable, bien fait. A l'age de " seize ans il commença à s'attacher à moi. "Uniquement occupé du soin de meplaire. "il me cherchoit sans cesse, me suivoit par-» tout. Polyphéme avoit aussi pour moi les n mêmes empressemens, & & vous me de-" mandiez si je n'avois pas autant de haine » pour le Cyclope, que d'amour pour Acis, » je vous répondrois que cela étoit bien égal, » Je haissois autant l'un que j'aimois l'autre. » Amour, que ton pouvoir est grand & ton-» empire absolu! Cet affreux Cyclope, "l'horreur même des Antres & des Forêts. » ce barbare, qui violant les droits de l'hof-» piralité, égorgeoit ceux qui arrivoient rchez lui; qui mettoit toute sa gloire à mé-» priser les Dieux ; Polyphéme restentit lui» » même ta puissance. Touché de mes charmes, il oublioit son troupeau, & ne se i plaisoit plus dans les cavernes ou il avoit » contume d'habiter auganavant. Il com-

DOVIDE LIV. XIII. 179 somença mênrealors à prendre quelque soin. wde la personne. Après avoir peigne avec » un rateau les plus vilains cheveax au mon-" ade, & sererale avec une faului, il le resigardoit avec plaifit dans une fontaine." "Moins cruel & moins farouche, il-n'éroir" mplus avide de sang & de carriage; & les" sevailleaux passoient inipinioment leilongs andes côtes. Cependante Télément, ee Devine. prélébre, qui titoit du vol des Oiseaux "des augures infaillibles; étant venu trou-" wer le Cyclope dans les cavernes du Mones " Bina, lui prédit qu'Ulysse viendroit un jour lui atracher l'œil qu'il avoit au milieut "du front. Devin le plus insensé & le plus "extravagant qui fat jamais, lui dir Poly-» phome en le moquant de lui, cet dil n'est: , plusa moi , elle meila algaelle , meprilant , ainsi une prédiction, qui dans la suite ne se trouva que trop véritable. Cependant l'amoureux Cyclope couroit tout le jour pour me charcher Be la nuit lorfqu'll , éroir épuile de fatigue l'illafloit le repoler m dans fon antre Sur le tivage s'eleve un ro-" cher, qui avance fort avant dans la Mer, & qui est sans celle battu des Flots quie "l'environnent. Polyphéme, faits songer à » son troupeau, qu'il saissoit pastre dans les el Ce Deven, felon Homesbi, Olyge Livre IX. tesis fils t d'Emède, & felon-Higgia Esise Cikiki. d'Horyma.

» campagnes voilines, monta un jour sur ce mrocher, s'y assit, & après avoir quitté sa » houlette, qui étoit un l'in, dont on autoit » pû faire un mât de vailleau, il prit la flûte » qui étoit composée de cent tuyaux & se » mit à en jouer. Tout le rivage, la mer & » les montagnes voisines retentirent au » bruit de cet horrible instrument. Comme mi'étois cachée sous ce rogher avec Acis, » que je senois embrasse ne perdispas un » mot de sa chanson , & je l'ai bien retenue. » Galatée, disoit-il, est plus blanche que les » feuilles de Troesne \*, sa taille est plus drointe qu'un Aulne; son teint plus brillant » qu'une prairle émaillée des plus belles n fleurs; plus éclatant que le verre velle a » tout le poli des plus belles écailles; elle. mest plus agile & plus vive qu'un jeune che-, » vreau; plus apréable que le Soleil durant "l'hyver, & que la fraîcheur de l'ombre » pendant les plus grandes chaleurs; plus n belle qu'une pomme qui pend encore à. "l'arbre ; elle a plus de majesté que le plus n beau Plane; plus luisante que la glace .

<sup>\*</sup>Le Troespe est un Arbuste dont les souilles sont vertes se les fieurs d'un blanc paie: Des de des fleurs que Virgila dans les Eclogues dit, Alba Lygustra leadunt. Polyphone qui me regarde pas de si près, compure la blancheur de Galatée aux seuilles de cer Arbuste Les Tradusteurs qui ont fait dite à ce Cyclope que la Nymphe étoit plus blanche que le Lys, n'est pas fait arrention qu'Ovidei nu met dans sa bouche que des chosse également tidicules se grassifit se

D'OVIDE. Liv. XIII. melle applus de laveur que le vailin, lorfqu'il : » of mur. Sa peau oft plus donce que la plu--some du Cygne & que le lair caillé. Ah! moruelle Galares; fi tu ne me fuybis point, mijerre trouverois mille fois plus agréable n que le plus beau Jardin. Non, Galatée est .n plus féroce qu'un Taureau indompté, so plus dure qu'un vieux chêne, plus troms mpeule & plus inconstante que l'onde ; plus » souple que l'ozier, plus insensible que les # rochers ; plus emportée qu'un torrent. El-» le 1a plus de vanité que le Paon, plus de » violence que le feu. Elle est plus rude & » plus piquante que les chardons & les épimes; plus féroce qu'une Ourfe qui a les pe-» tits, plus fourde que les flots agités, plus » redoutable qu'un Serpent sur lequel on nauroit marché, & (ce que je voudrois » bien qu'elle ne fût pas, y elle est plus legés » re qu'un Cerf qui fuir devant une meute " de chiens, plus volage que le vent & les "Zéphytes, Hélas! Galatte, si vous me conm noissiez mieux, vous vous repenciriez fans » doute de m'avoir évité avec tant de soin " " & vous ne voudriez jamais vous l'éparer de "moi; je suis le maître de ces cavernes " agréables, où l'on ne ressent ni la chaleur » pendant les ardeurs de l'Eté, ni le froide "dans les Hyvers les plus rigoureux. Les sarbres que je posséde, sont charges des 182 LES METAMORPHOSES in plus beaux, fruits. J'ai des raifins jaunes Acomme de l'or; j'en mi des nouges, & c'est pripour rous que je les réserve. Yous pourn rez vous même, torique vous ferez mon » époule, queille dans les bois autant de pofrailes que vous en voudrez; les cormes, es prunes ne vous manquerom pas; j'en mai de toutes forses, se de si belles que les o fruits que l'on contrefait avec de la cire. one font pas plus beaux. Vons ne manqueas rez ni de châtaignes ami descaurres fruiss es qui naillent les les Arbuilleaux : Tiont fera pour vous. Ces troupeaux que vous voyez se paître lur ce rivage fons à moi ; j'en ai d'aumires dans les vallers voifines, dans les bois, a dans les cavernes de ces mozcagnes. Si w vous m'en demandiez le nombre, il ne me se seroit pas possible de vont le dire C'est » être pauvre que de pouvoir compter ses » troupeaux. Pour ce qui est de leur bonté, » ne m'en croyez pas fur ma parole; voyez a vous-même, que les brebis peuvent à peimune marcher a tanvelles ont de lait. Avec picela mes Bergeries font remplies d'Ao gneaux, j'en aid'aurres où sont les jeunes Chevreaux. J'ai du lait en abondanoce i on an boir une partie i it de l'autre on Afait du fromage. L'orsque vous serez avec minimiens surez nomiculement de ces ba-# geteljes qui fervent d'amy femeup , & qu'il ビジ

D'OVIDE. Liv. XIII. 181 so est aise de trouver, des Daims, des Lie-» vres, des Chevrenils, des Pigeons, & de so petits oileaux : mais je vous garde encoré m pour vous divertit deux petits Ours, que -so je trouvai detniérement for ces Montasignes, & qui se ressemblent si parfaité so ment, qu'il n'est pas possible de les distins guer l'un de l'autre. Dans le temps que je #les trouvai: Voilà, dis-je, un préfent digne n de Galatée. Paroissez donc, charmante n Nymphe, fortez du fein des eaux, & ne » marquez pas tant de mépris pour les biens n que je vous offre. Certainement je me conmois bien; je me suis vu ces jours passes s, dans une fontaine, & je ne manque point » d'agrémens. Contemplez, je vous prie, la so grandeur de ma taille. Ce Jupiter qu'on so nous ditêtre dans le Ciel, n'en a pas alluré-» ment une pareille. J'ai une foret de ches veux qui ombragent mon vilage & cou-» vrent mes épaules. Ne croyez pas que le n poil dont je suis couvert soit une difformi-» té : un arbre sans seuilles n'est point beau ! soun cheval qui n'a point de crins, n'a nul » agrément : les troupeaux ont leur toison, # & les plumes embellissent les oiseaux : la » barbe & le poil font le même agrément n dans l'homme. A la vérité je n'ai qu'un œil, » que je porte au milieu du front ; mail il est ad'un grandeur proportionnée. Hé! quei, Q iiij

» le Soleil, à qui rien n'est caché, en a t-il » plus d'un? Ajoutez à tous ces avantages » que Neptune de qui je reçus la lumiére, » est le Souverain des mers où vous faites » votre demeure; c'est lui que je vous don-» nerai pour Beau-Pere, Belle Nymphe, » soyez sensible à mes maux, je n'aime que » vous; & ce Polyphéme qui brave le Ciel » & les Dieux, vous adore, charmante Népréyde; vous êtes sa seule Divinité, & il » redoute plus votre courroux que Jupiter "& sa foudre. Encore si la cruelle avoit » pour tout le monde la même indifférence » qu'elle a pour moi, sa fierté me seroit "moins insupportable; mais qu'au mépris » de Polyphéme, elle se laisse enslammer » pour Acis, ah! c'est ce qui me désespére. » Que ce jeune témeraire se vante de sa "beauté & de ses charmes; qu'il te plaise "même, cruelle Galatée, je le veux, mais » s'il tombe jamais entre mes mains, je lui " ferai connoître ce que peut un rival outra-» gé. Je lui arracherai les entrailles: je dis-» perserai au milieu de la campagne ses " membres encore palpitans: je les jetterai " dans la mer, afin que tu puisses jouir, " cruelle, de cet affreux spectacle. Car enfin "je brûle d'amour pour toi, & le feu qui " me dévore s'augmente encore par tes mé-» pris. Je sens dans mon cœur toutes les

D'OVIDE LIV. XIII. 185 n flammes du Mont Etna, & tu n'en cs », point touchée, barbare. « Après avoir ainsi exprimé ses plaintes & ses regrets, Polyphémie se leva (car de l'endroit où j'étois, je voyois tout ce qu'il faisoit,) & plus féroce qu'un Taureau a qui on vient d'arracher une Génisse, il se mit à courit à travers les Bois & les Montagnes. Dans ces entrefaites il nous apperçut, Acis & moi, dans le temps que nous nous en défions le moins. "Ah! s'éctia-t-il, ce sera aujourd'hui da » moins la dernière fois que vous vous sérez » vûs. Le cri qu'il poussa en cette occasion fut tel qu'on pouvoit l'attendre du Cyclope irrité, & tout le Mont Etna en retentit. Effrayée, je me jette dans la mer, pendant qu'Acis qui avoit pris la fuire, s'écrioit, » Galatée, chére Galatée, accourez à mon » secours, Faune, recevez dans les eaux où 🕠 vous regnez un malheureux prêt à périr. 😘 Cependant le Cyclope qui le poursuivoit vivement, ayant arraché un rocher d'une grosseur immense, le jetta sur cet amant infortuné, & quoiqu'il ne fût atteint que par une des extrémités de cette lourde masse, il en fut cependant accablé. Je fis dans cette triste occasion ce qui étoit en mon pouvoir: ce fut de ramener monamant à sa premiére origine \*. C'étoit-là tout ce que le Destin

Acis ésoit Fils d'une Nymphe des Eaux.

me permetroit. L'eau qui commença à cotifler sur cette roche; étoit d'abord couleur
de pourpre, un moment après elle parut de
l'eau trouble, ensin elle sicclaireit entièrement. Le rocher s'entr'ouvrit, il en sortit
des roseaux, & l'eau qui couloit par ses ouvertures, faisoit entendre un doux mutmutre. Mais quel prodige! du fond de cette
mouvelle source, on vit sortit un jeune homme, couronné de roseaux, & qui ressembloit parsaitement à Acis, seulement il avoit
la tailie plus majestueuse; & le visage de
couleur bleue. C'étoit Acis lui-même changé eu Fleuve, qui a conservé son nom.

### Explication de la douzième Fable.

TOMERE qui parle fort au long de Polyphe me & des Cyclopes dans le neuvième Livre de l'Odyssée, ne dit rien de l'Avanture que décrit norte Poète d'après Théocrite, qui avoit traité ce sujet avec cette grace & cette naiveté, qui lui sont propres. Ovide dont l'imagination étoit extrêmement séconde, ajoute toutes les circonstances qui pouvoient embellir le contraste que formoit la jalousie d'un amant si différent du jeune & bel Acis. Ainst groffissoiem les Fables en passant par les mains des Poëtes. Quoique quelques Auteurs ayent prétendu qu'Acis étoit un jeune Sicilien, qui se voyant méprisé de la belle Galatée, dont il étoit amoureux, s'étoit jetté de délespoir dans le Fleus ve, qui porta son nom dans la suite; je suis cependant persuadé que ce Roman n'a aucun fondement dans l'Histoire, & je crois avec le scavant Bochart D'OVIDE, L'1v. XIII. 187

fut ains nommé à cause de la repidité de ses caux. Le Scoliafte de Théocrite (b), de Eustaube (c), donnent lieu à cette conjecture, puisqu'ils discht expresse, leur fut, ains nommé pasce que son cours restembloit à une stéche, de ce que parmi les Gores duis vent dire la pointe d'une séche. Tout cela est dérie né jui signifient vinfs; rapidité, Mais sans m'arrêter dispatrage à ces étymologies, qui ne fant pas du empôt de tout le monde, je vais dire sir Polyphéme de sur les Oyclopes quelque chose de plus satisfai-

Gine.

Homére (d) après avoir raconsé de quelle manière Ulysse revenant du Pays des Lomphages aborda sur les obses qu'habitoient les Cyclopes, . Afécrit les mœurs de cet ancien peuple de la Sicile, C'étoient, selon ce scavant Poète, des gens superbes qui ne se soumettoient à aucune Loi. Concens de se que la Providence leur fournissoit, ils na . Semoient ni ne plantoient, se noutrissant seulement des fruits que la terre produit sans être cultiwée. Ils ne renoient point, comme les autres peuples, d'Assemblées pour déliberer sur les affaires publiques, & ne le gouvernoient point par ces Loir qui réglest les mœurs & la police. Eloignés des Villes, ils babitoient les antres & les montaenes: indépendans les uns des autres, chacun d'eux gouvernoit la famille, & régnoit sur la femme & · fur ses enfans. La nie pastorale, si honorable dans ces anciens temps, faifoit toute leur occupation. C'étoient au reste des hommes d'une saille monssrucuse, & qui n'avoient qu'un enil au milieu du (a) Chan. Lib. I. Cap. XXV. (b) Sur la première Idylle. .. (c) Sur le feixième leure de l'Ilimde. (d.) Odyf. Lib. IX.

front. Polypheme le plus sameux des Cyclopes étoit un monstre étonnant, c'est toujours d'après Homere que se parle; il ne ressembloit point aun homme, mais à une haute montagné. Sa houlette étoit faite d'un chêne qu'il avoit coupé & il avoit affez de force pour lancer des rochers d'une groffeur comme, comme le dit Ovide. Cette description des Cyclopes ne doit pas passet pout une Fable, se l'on en excepte quelques circonftances que j'expliquerai dans la suite. Thucydide ( # ) convient qu'ils étoient les premiers habitans de la Sicile, & Clavier, un de nos plus exacts Géographes, avoue que tous les Anciens sont en cela d'accord avec Homere. Comme on ignoroit leur origine, on publicit qu'ils étoient enfans de Neptune: ce qui veut dire qu'ils étoient venus par mer s'établir dans la Sicile. Le sçavant Bochart éroit qu'ils y entrérent environ un siècle après Phaleg; & si nous en crovous l'A. bréviateur de Trogus (b), ils possédérent cette like jusqu'au temps de Cocalus, Prince, qui, comme je l'ai dit ailleurs, vivoit du temps de Minos second. Mais ce: Auteur abandonne ici l'autorité d'Homére, qui met les Cyclopes dans la Sicile du temps d'Ulysse & quelques années après la prise de Troye.

Les Cyclopes habitoient la partie Occidentale de cette Isle, près de Lilybée & de Drépane; & c'est de-là même qu'ils ont tiré leur nom, comme Bochart l'a fort heurensement remarqué (c), les Cyclopes, dit-il, out été ainsi nommés du Phénicien Chek-lab, par contraction pour Chek-lab, c'est-à-dire, le Golphe de Lilybée; ainsi les habitans de ce canton surent nommés par les Phéniciens qui vintent s'établir en Sicile quelques siècles après, les Chek-le-lub, d'où les Grecs sormérent dans la suite le nom de Cyclopes, & parce (a) Lib, II. (b) Lib, IV. (c) Chan, Lib, 1. Cap. XXX.

#### D'O VIDE. Liv. XIII. 189

que dans leur langue le mot núnles, qui y a quelque rapport, fignifie rond, ils publierent que les Cyclopes étoient ainsi nommés parce qu'ils n'avoient qu'un œil au milieu du front, & que cet œil, d'une grandeur porportionnée à la taille de ces Géans, étoit rond : ce que Virgile (s) exprime & bien dans ce vers;

#### Argelici clypsi & Phabes lampadis inflar.

Comme les Cyclopes étoient extrêmement séroces, & peut-être même d'une taille monstrueuse, on débita encore à leur sujet plusieurs autres Fables. On les fit passer pour de vrais Anthropophages; ce qui peut être pris à la lettre, ou dans un sens qui marque leur extrême cruauté. Ils habitoient assez près du Mont Etna; voilà ce qui les fit paffer pour les forgerons de Vulcain; & sur ces article les Poetes se donnérent l'essor. Virgile (b) les nomme Æmass Cyclopas, & les représente forgeant la foudre de Jupiter. D'autres ajoutent que c'étoient eux qui avoient armé les Dieux. qu'ils avoient donné la foudre à Jupiter, le Casque à Pluton, & le Trident à Neptune. On n'en demeura pas là; Stace leur attribue la structure des murs d'Argos; Virgile (c) celle de l'enceinte & des portes des Champs Elysées, & Aristote les regarde comme les premiers qui bâtirent des tours; ces trépieds qui marchoient d'eux mêmes, dont parle Homére, étoient aussi l'ouvrage des Cyclo-

Polyphéme le plus fameux de tous est repréfenté par les Poètes, comme un Monstre horrible.

(c) Encid. Lib. VI.

<sup>(</sup>a) Ancid. Lib. Ill. verf, 637.(b) Ancid. Lib. XL.

Monstrum horrendon, informe, ingens, cuillumens ademptum (a).

Er Ovide, dans la Fable qu'on vient de lire; en -3 fait un portrait tout-à-fait singulier. Toutes ces idées sont tirées d'Homère, & ont leur fondement dans l'Histoire. Si nous en croyons Diodore (b) & Tzerzes, Polyphéme étoit Roy d'une partio de -la Sicile du temps qu'Ulysse y aborda. Ce Prince s'étant fait aimer d'Elpe, fille de ce Cyclope, la lui enleva. Les Lestrygons, peuple voisin des Etats. de Polyphéme, l'ayant poursuivi, l'obligerent à abandonner sa conquête, & Elpe fut rendue à son Pere. Ulysse qui racontoit aux Phéaciens cette ; avanture, en supprimoit adroitement les circonstances qui ne lui étoient pas honorables, et débitoit à ce People grand amateur de contes frivoles les Fables les plus absurdes, au sujet des Cyclones, s qui apparemment leur étoient fort peu connus,

( p) Virg : Andid. Lib. H1. verf. 658. (b) Lib. W,



# D'OVIDF, Liv. XIII. 191

# 

## F A B L E XIII.

#### ARGUMENT.

Glaucus, Pécheur célèbre, ayant vû des poiffons, qu'il avoit laisses sur l'herbe, reprendre de nouvelles forces, & sauter dans
l'eau, voulut lui-même éprouver la vertu
de cette herbe, & en ayans mis dans sa
bouche, il devint dans le moment insense &
furienx, & se jetta dans la mer, où il sue
métarnorphose en Dieu Marin, & étans
devenu amoureux de Scylia, il lui sait le
récit de son changement.

D'E s que Galatée eut finisson Histoignoient, les Nymphes qui l'accompagnoient, rentrérent dans la mer, & Seylla
qui n'osoit s'exposer à la merci des stots s'amusoit à courir sur le rivage, & quand else
étoit satiguée, elle entroit dans quelque
grotte, au bord de la mer, pour s'y rafraichir, & s'y baigner. Un jour, Glaucus, e
nouvel habitant des Eaux, & qui n'avoit été
changé en Dieu Marin que depuis peu de
temps, l'apperque & en devint amoureux.
Elle prit la fuite, malgré tout ce qu'il put lui
dire pour l'arrêter, & la crainte lui domant et
des aîles, elle monta sur un rocher escarpé, e
qui domine sur la mer, où se croyant en

sûreté, elle se mit à regarder avec attention l'objet dont la vûe l'avoit frappée, ne sçachant si c'étoit un monstre ou un Dieu de la mer. Elle admiroit sa couleur; les cheveux qui lui couvroient les épaules, & descendoient jusqu'aux reins, & la partie inférieure de son corps, qui se terminoit en queuë de poisson. Glaucus qui pénétra le sujet de sa surprise, s'étant appuyé contre le rocher, lui parla ainsi: "Belle Nymphe, celui que » vous voyez n'est point un monstre, ni une » bête féroce; je suis une Divinité des eaux. "Protée, Triton, ni Palémon ne sont pas » plus puissans sur la mer, que je le suis. Il "faut vous avouer cependant, que je ne » jouis que depuis peu de temps des privilése ges des Immortels. J'étois homme aupa-» ravant, Pêcheur célébre de la Ville d'An-» thédon, je n'aimois que les eaux. Occupé "d'un exercice qui faisoit tout mon plaisir, »j'étois continuellement sur le bord de la , mer avec mes filets, ou affis avec une ligne » sur quelque rocher. Près du rivage où je » failois mon séjour ordinaire, est une prai-"rie, dont un côté est arrosé des flots de la mer, l'autre est toujours couvert de fleurs » & de verdure, Les chévres, les brebis, ni » les autres troupeaux n'y sont jamais en-» trés, les abeilles même n'y viennent point » ramasser le suc des fleurs dont elle est » émaillée.

D'OVIDE LIY-XIII. 1193 » émaillée. On n'en a cueilli aucune pout » faire des couronnes ou des guirlandes, &. » la faulx les a toujours épargnées. Je fus le » premier qui m'assis sur cette charmante » prairie, & tandis que je faisois sécher mes » filets, que je comptois le poisson que je » venois de prendre, & que je le jettois sur. » l'herbe, je fus frappé d'un prodige qui » doit vous paroître incroyable, & qui a so tout l'air d'une fable: mais quel intérêt 25 aurois-je à vous en imposer? A peine ces » poissons avoient touché l'herbe, qu'ils. » commencérent à se remuer & à sauter avec » la même vivacité, que s'ils eussent été dans " l'eau. Pendant que j'admirois un prodige » si nouveau & si inoui, ils se jetterent tous, » dans la mer. Saisi d'étonnement, & ne » scachant si je devois attribuer cette mer-», veille à quelque Dieu, ou à la vertu de " l'herbe de cette prairie, je me disois en , moi-même, seroit-il possible, que cette » herbe eut une qualité si surprenante? J'en » cueillis dans le moment, je la portai à la "bouche, & je la mâchai. Dès que j'en eûs 22. avalé, je sentis mon cœur & mes entrailles » palpiter; & il me prit tout à coup un si » grand désir de changer de nature, qu'il » ne me fut pas, possible d'y résister plus long-" temps. Adieu, m'écriai-je, adieu pour la "derniére fois, terre que j'abandonne, & en Tome III.

194 LES METAMORPHOSES ordifam ces mots, je me précipitai dans la met. L'es Dieux qui l'habitent, rouchés des sompassion, me requient parmi eux, & » prierent POcean & Thétys de me déponil-» let de tout ce que j'avois de terrestre & de si morrel. Je sus purific par ces deux Divinin tés, qui m'ordonnérent de répèter neuf orfois des paroles myfféricules qu'on m'ap-" prit, & de me plonger dans cent riviéres. » A peine avois je reçu cet ordre, que je vis » sortir de leurs sources cent seuves, qui me passérent tous sur la tête. Ce que je: » viens de vous raconter jusques-là, est cerortain, & je m'en rellouviens parfaitement; » ce qui m'artiva dans la suite, je ne sçaurois sivous le dire: interdit, tomme hors de moi-même, je n'en eus aucune connoil-» sance. Ce que je sçai, c'est qu'ayant reptis » mes fens, je me trouvai tout autre que: » je n'étois auparavant, soit pour le corps, » soit pout l'esprit. Ce sut alors que l'ap-» perçus pour la premiéte fois cette barbe " verte, que vous me voyez, ces longs cheweux qui hagent dans l'eau, ces larges » épaules, ces bras qui sont de la même cou-» leur que mes cheveux & que ma barbe, » enfin cette longue queue de poisson qui » avoit pris la place de mes cuilles & de mese n jambes. Mais de quelle utilité esté pont : a moi on changement if merveilleux ?" D'OVIDE. LTV. XIII. 195 » Quel est le fruit que je tirai de la faveur des » Dieux de la mer i A quoi me sert d'êrre » au rang des Immortels, si vous n'êtes point » touchée de tous ces avantages? « Ainsi parloit Glaucus, & il alloit continuer, lorsque Scylla prit la fuite. Irrité de ses mépris & de sa sierré, il alla sur le champ dans se Palais enchanté de Circé.

## Explication de la treiziéme Fable.

'Antiquité reconnoît trois Glaucus; l'un Fils de Minos, l'autre Fils d'Hippolocus, dont il est parlé dans l'Iliade, le troisième surnommé le Pontique, celui dont il s'agit dans cette Fable éroit de la Ville d'Anthédon dans la Béotie (a). Cette pluralité de noms a porté beaucoup de confusion dans la Généalogie de ce Glancus; quelques Auseurs lui donnent pour Pere Polybe! d'autres le font Fils de Phorbas, d'autres enfin de Neptune. Ce que nous pouvons conclure de plus certain, g'est qu'il étoit un habile Pêcheur qui sçavoit trèsbien nager; comme il demeuroit long-temps plongé dans l'eau pour s'attirer de la confidération, il publicit qu'il avoit dans ce temps-là des entretiens fecrets avoc les Dieux de la Mer. Cependant malgré son habileté il se noya, ainsi que nous l'apprenons de Paléphate (6) & pour honorer sa mémoi! se on dit qu'il avoit été changé en Dieu Marin. La Ville d'Anthédon lui rendit un culte religieux, lui éleva un Temple, & lui offrit des Sacrifices. La manière dont Ovide raconte son Apothéose est stèn-lingulière, & je ne me louviens pas d'avoir ja-

' La) Straion, Georg. Lib. II. (b) Lib. II. Cap. XXVIII, R ij

mais rien lû de semblable dans les Anciens. Les Poètes ont débité dans la suite un grand nombre de Fables à son occasion; car sans parler de celle que rapporte Ovide, on a dit que ce fut lui qui enleva Atiadne dans l'Isle de Naxe, où Thésée l'avoit abandonnée, & que Bacchus pour le punir, l'attacha à un sep de vigne, ainsi qu'on peut le voir dans Athénée (4). Selon Diodore de Sicile (1) ce fut lui qui apparut aux Argonautes sous la figure d'un Dieu Marin, lorsqu'Orphée, à l'occasion une tempête, fir un vœu solemnel aux Dieux de Samothrace Il leur prédit même, au rapport d'Apollonius de Rhodes, qu'Hercule & les deux Tyndarides Castor & Pollux, seroient un jour mis au rang des Dieux. On ajoûte encore que dans le combat qui fut donné entre Jason & les Thyrrhéniens, il fut le seul qui ne sut point blessé, & que s'étant jetté dans la Mer, il y fut reçu au nombre des Dieux qui l'habitent. Enfin Euripide (c) & après lui Pausanias (d) rapportent qu'il étoit l'interpréte de Nérée, & qu'il prédisoit l'avenir. Si nous en croyons Nicandre, c'étoit de lui qu'Apollon lui même avoit appris l'art de lire dans l'avenir. Enfin Strabon, suivi en cela par Philostrate dans son Tableau de Glaucus, prétend qu'il fut métamorphosé en Triton; & le portrait qu'en fait le dernier de ces deux Auteurs, ressemble parfaitement à ce qu'on raconte de cette espèce de Monstre. De toutes ces fictions on peut conclure que Glaucus s'étant nové, on l'honora comme un Dieu de la Mer. L'endroit où il périt étoit devenu célébre, & Paufanias parlant de la Ville d'Anthédon dans la Béotie, remarque qu'on y voyoit le saut de Glauens, c'est-à dire le lieu d'où il s'étoit jetté dans la (a) Li'. VII. Cap. XII. (b) Lib. VI. (a) Dans for Orojie. (d) in Baorie. Lib. Il.

## D'OVIDE Liv. XIII. 197

Mer. Comme Ovide seint dans cette Fable, que Glaucus étoit amoureux de Scylla une des Néréydes, & que ce sur à elle qu'il raconta l'Histoire de sa métamorphose, je pourrois commencer d'expliquer ici les Fables qui la regardent; mais je les réserve pour le Livre suivant.

### Fin du treizième Livre.





#### LES

# METAMORPHOSES D'OVIDE.

LIVRE QUATORZIE ME.

### **፞ኯ**ኯኯኯኯኯኯ፟ኯ፧ኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯኯ

## F A B L E I

#### ARGUMENT.

Circé ayant conçu de l'amour pour Glaucus, qui lui parloit des mépris de Scylla, & n'ayant pû l'engager à abandonner pour elle une Maitresse ingrate, elle empoison-na les fontaines où cette Nymphe avoit coutume de se baigner, & lui sit prendre une forme si hideuse & si horrible, que ne pouvant se supporter elle même, elle se précipita dans la mer, où elle sué changée en Rocher



LAUCUS avoit déja passé les côtes qui sont près du Mont Etna, & le Pays qu'habitent les Cyclopes, où l'usage de l'Agriculture sut toujours inconnu, &

où l'on ne vit jamais de Bœufs attelés labourer la terre. Il avoit laissé derrière lui la

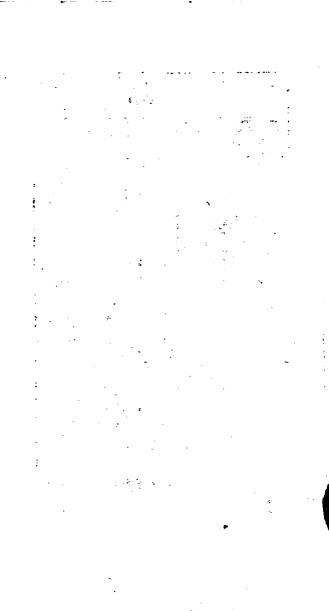



Les Compagnons d'ULISSEchanges en Pourcaux.

DOVIDE LIV. XIV. 199 Ville de Zancle, & celle de Rhége, qui est vis à-vis. Il avoit traversé ce détroit qui separe l'Italie de la Sicile, & qui est devenu fi célébre par tant de naufrages. Enfin après avoir parcouru la mer des Tyrrhéniens, il , arriva auprès de ces collines couvertes de toutes sortes d'herbes, où habite la fille du Soleil. Lorsqu'il fut entré dans son Palais; qui se trouva rempli de toutes sortes de bêtes féroces, il salua Circé, & lui parla ainsi : » Deesse, soyez sensible au sort d'un Dieu » qui vient implorer votre secours. Si je ne n suis pas indigne de vos bontés, vous pou-» vez adoucir les tourmens que l'amour me » cause. Je sçai mieux qu'aucun des Dieux is quelle est la vertu des Plantes, dont vous » avez une connoissance si parfaire, puisque » c'est par cette même vertu que j'ai changé nde nature. Mais pour ne pas vous laisser s ignorer plus long-temps le fojor qui m'amene, jevis sur le rivage, quiest vis-à-vis so de Melfine, la belle Sèulla, & j'en devins » éperduement amonteux. J'aurois honte » de répéter tout ce que je lui dis pour la n rendre sensible. Mes plaintes, mes cares-» les, mes larmes, mes promesses, tout fue » inutile; & un cruel mépris for la récom-» pense de mes empressemens. Circé, si les si enchancemens onrequelque pouvoir, files. Sec. 15 10

» plantes ont des vertus secrettes, employez » en ma faveur ce qu'il y a de plus efficace » dans les plantes ou dans les enchante-» mens. Je ne vous demande pas que vous » guérissiez mes maux, je ne cesserai ja-» mais d'aimer l'ingrate Scylla: ce que je » souhaite, est que par votre moyen elle » parrage ma peine & ma langueur. «Circé, la personne du monde la plus aisée à s'enflammer, (soit qu'elle fût d'un tempérament amoureux, ou que Vénus, pouz se venger du Soleil qui avoit découvert son intrigue avec Mars, lui eût donné un cœur trop tendre, répondit ainsi à Glaucus. » Au lieu de soupirer pour une ingra-» te, vous devriez aimer une personne qui » brûleroit pour vous des mêmes feux, & » qui partageroit vos peines. Je suis persua-, dée, vous devez m'en croire, que si on » espéroit d'être écoutée, on feroit aisémens » les avances. Votre mérite est un sûr garant n de ce que je dis. Car enfin, moi Déesse » & fille du Soleil, moi que les enchanten mens & les plantes, dont je connois tou-» tes les vertus, rendent également puissan-» te & redoutable, je soupire pour vous. ¿Qubliez donc une ingrate qui vous mépri-" se ; aimez une Déesse qui vous adore: ven-» gez-vous & vengez-moi en même temps

D'OVIDE. Liv. XIV. 101 and une indigne rivale \*. Ah ! reprit Glaus socus, on verra les roseaux croître sur le » sommet des Montagnes, & les arbres sorntir du fond de la mer, plutôt que de me voir changer, « Circe offensée de ce discours, ne roula plus dans son esprit que des desseins de vengeance; & comme elle voyoit qu'elle ne pouvoit la faire tomber sur Glaucus, & que même l'amour qu'elle avoit pour lui l'en auroit empêchée, elle résolut d'immoler sa rivale à son ressentiment. Elle se met sur le champ à préparendes herbes vénimenses, & après les avoir broyées, elle prononça quelques paroles magiques, se revêtit d'une robe d'un bleu céleste, sortit de son Palais, à travers une infinité de bêtes féroces qui la caressoient en passant, & s'étant rendue sur le bord de ce détroit qui sépare l'Italie de la Sicile, elle entra dans la mer, & marcha sur les flots sans se mouiller. &avec la même facilité que si elle avoit marché sur la terre. Dans ce détroit est une espéce de gouffre, où Scylla venoit ordinairement le rafraîchir pendant les plus grandes chaleurs du jour. Circé y répandit le poi-son qu'elle avoit préparé, en répétant neuf.

Tome III.



fi Dans la plupart des imprimés on lit ausque duas uloisere facto. Mais il n'y a aucun sens. Car en vengeant Circé. Claucus ne sçauroit venger Scylla, au lieu qu'en lisant dues a vous & moi, ainsi qu'on le réquye dans les meilleurs manuscrits, le sens est très-beau.

201 LES METAMORPHOSES fois, à wois différentes reprises, des enchantemens composés de mots mystérieux & inconnus. Scylla s'étant rendue peu de temps après dans cette grotte, & étant entrée dans l'eau julqu'à la ceimure, s'apperçut que cetse partie de son corps étoit environnée de chiens qui heuribient d'une manière épouvantable. Comme elle ne crut pas d'abord que ces monstres fissent partie d'elle-même, elle chercha à s'en éloigner & à les chasser; mais elle ne fit que les entraîner avec elle. Elle se toucha les cuisses, les jambes & les pieds, & elle ne trouva par-tout que des chiens & des monstres qui aboyoient contre elle, & qui en étoient inséparables. Glaucus à qui cette avanture fit verser des pleurs, ne songea qu'à s'éloigner d'une personne qui venoit de se venger avec tant de cruauté. Seylla demeura dans cedétroit, & à la première occasion qu'elle eut de faire éclater son ressentiment, elle sit périr les compagnons d'Ulvsse, l'amant de sa rivale. Les Vaisseaux Troyens qui conduisoient Enée, alloient aussi avoir le même sort; lorsque Seylla fut changée en ce rocher, qu'on voit encore aujourd'hui dans cette mer, & que les Pilores évitent avec tant de précaution.

#### D'OVIDE. LIV. XIV.

### Explication de la première Fable.

IR cé, si nous en croyons Hésiode (a), étoit Fille du Soleil & de Perseis, & Scent de Pasiphaé, femme de Minos second. Homére qui a debité plusieurs Fables sur son sujet, ajoste qu'elle étoit sœur d'Eea ou Æera Roy de Colchide. Circé s'étoit adonnée à la connoissance des Simples, dont elle sçavoit composer plusseurs remédes: mais comme elle se fervit de cette même connoissance pour faire des breuvages empoisonnés, elle passa. dans l'esprit de tout le monde pour une. Magicienne. Apollonius de Rhodes, dans son Poëme des Argonautes, dit que cette Princesse ayant empoisonné le Roy des Sarmates qu'elle avoit épousé, le Soleil son Pere, pour la retire r des mains d'un Peuple irrité, la prit fur son Char & la transporta en Italie. Virgile (b) & Ovide selon cette tradition. disent qu'elle habitoit sur un Promontoire de l'Italie, qui porta depuis son nom, & qu'on appelle encore aujourd'hui Monte Circello; mais quelle apparence que du fond de la Scythie, Circé soit venue s'établir dans un Pays si éloigné, sur-tout dans un temps où la navigation étoit li difficile & si pleine de dangers? Dirons-nous avec quelques Mythologues, que ce fut sur un Vaisscau à voile qu'elle fit ce trajet, & que ce n'est que pour donner du merveilleux à ce Voyage, qu'Apollonius dit que le Soleil lui-même l'y avoit conduite sur son Char ? Concluons plutôt que jamais Circé ne connut ni la Colchide ni la Thrace, qu'elle n'a passé pour être la Sœur de Medée, qu'à cause de la ressemblance de leurs caractéres; qu'on ne leur a donné à l'une & à l'autre le Soleil pour Pere, que parce qu'elles

A) Theogon (b) Enerd, Lib, III.

avoient quelque connoissance des Simples; qu'elles n'ont passe pour Magiciennes, que parce qu'elles avoient abusé des secrets qu'elles avoient appris; que leurs prétendus enchantemens étoient plutôt un effet de leur beauté, qui attiroit plusieurs Amans à leur Cour, où ils périssoient dans les charmes de la volupté, que celui de la Magie. Ajoûtons avec Strabon, dont la remarque m'a paru fort judicieuse, qu'Homère ayant entendu parler de la navigation de Jason dans la Colchide, & scachant toutes les Fables qu'on avoit débitées au sujet de Medée & de Circé, voyant des caractères si ressemblans, avoit dit qu'elles étoient sœurs, quoiqu'elles eussent vêcu l'une & l'autre dans des Pays fort éloignés; que l'une eut habité dans l'extrêmité du Pont Euxin, & l'autre sur les côtes d'Italie du côté de la Sicile; & que ce Poere, parlant aux Phéaciens, gens oilifs & ignorans, n'avoit pas fait difficulté, pour donner du merveilleux à sa narration, de fixer la demeure de ces deux personnes, au milieu de l'Océan. Pour tout dire en un mot Circé étoit une belle personne, qui eut quelques avantures galantes sur les côtes de l'Italie vets le temps de la guerre de Troye, & qui s'étant vengée de ses rivales & de ceux qui la méprisoient, passa dans la suite pour une Magicienne: comme nous l'expliquerons plus au long dans les Fables suivantes.

Notre Poète dit qué Glancus piqué des mépris de Scylla qui refusoir de répondre à sa tendresse, s'adressa à Circé, qui pour le venger composa un poison subtil, le jetta dans une Fontaine, où la Nymphe étant venue se baigner, su changée en Monstre. Scylla, selon queiques Auteurs, étois fille de Phorcys & d'Hécaté, selon d'autres, de Typhon. Homére en sait cette déscription. Elle D'OVIDE. LIV. XIV. 209

3.; dit il, la voix d'un jeune chien qui vient de nai
re; aucun homme, aucun Dieu ne peut la regarder qu'avec horseur; elle a douze pieds, six cous
fort longs; an bout de chacun desquels est une tête

monstrueuse, dont la gueule renserme trois rangées de dents, qui portent la mort à tous ceux
qu'elle rencontre. Un Ancien qui a enchéri sur le

Poète Grec, ajostte que ces six têtes sont celle d'un
lusecte, d'un Chien, d'un Lion, d'une Baleine,
d'une Gorgone & d'un Homme. Virgile, qui a

copié Homére, en parle ains:

Prima hominis facies; & pulchro pectore Virgo, Pube tenus, postrema, immani corpore pistris, Delphinum caudas utero commisa luporum (a).

On ajoûte que Scylla effrayée elle-même par les hurlemens importuns des chiens qui formoient les euisses & ses jambes, se précipita dans cette Mer, qui depuis a porté son nom, & qu'elle se vengea de Circé sa rivale en faisant périr les Vaisseaux d'U-lysse qui en étoit amoureux.

Entre Messine & Rhégio est un détroit fort serré, où de grands Rochers s'avancent dans la Mer des deux rivages opposés. La partie de ce détroit qui confine la Sicile étoit nommée le détroit de Charbede, & celle qui étoit près de l'Italie, le détroit

de Scylla:

Destrum Scylla latus, lavum implacata Charibdio :
Obsidet (b).

Toute cette Mer est comprise aujourd'hui sous le nom de Phare de Messine. Ce lieu a toujours été sous dangereux, & très-difficile à traverser. Com-(a) Ensid. Liv. III, vers. 426. (b) Ving. Ensid. Lib. III. Sij

me il s'y rencontre des courans extrêmement rappdes, & que l'eau s'y précipite avec impétuolité dans des gouffres & dans des tourbillons, on entend unbruit confus affez semblable à celui que feroient plusieurs chiens qui s'entremordroient : ce que Virgile exprime ains:

#### Multis circum Latrantibus undis.

'Ajoûtons à cela que comme ce détroit est fort serré, à mesure qu'on s'en éloigne il parost que les Vaisseaux qu'on y voit entrer y sont engloutis. Voilà l'origine de la Fable : c'est ainsi que l'Abréviateur de Trogus l'explique (a) Hinc fabula Scyllam & Charybdim peperère; hinc latratus auditus, hinc monstri credita simulachra, dom navigantes magnis vorticibus pelagi decidentis exzerriti, latrare putant undas, quas sorbentis afins verage condidit. Ea est procul inspicientibus natura loci, ut sinum maris non transitum putes ; quò cum accesseris, discedere ac sejungi promontoria, que antea juncta fuerant, arbitrere. Peu content d'une explication si naturelle, Paléphate (6) & après lui Ensebe prétendent que Scylla étoit un Navire de Corsaires Tyrrhéniens qui ravageoient les côtes de Sicile, & dont la proue représentoit une tête de semme, qui avoit toute la parrie inférieure du corps environnée de chiens. Ulysse, selon ces deux Auteurs, ayant évité heureusement sa rencontre ravonta ces événement aux Pháscions, de la manière que le rapporte Homère. Les étymologies Grecques des noms de Scylla & de Charybde, semblent autoriser cette Explication : Le premier en effet signifie dépondler, le fecond engloutir. Cependant Bochart, plus conforme en cola à Trogus, tire

(a) Juffin, Lib. W. (b) Lib. I. Cap. XXI.

ces deux étymologies de la Langue Phénicienne poè, deux en a fait le nom de Scylla qui veut dire ruine, & Charybde gouffre: ce qui convient parfaitement pui Détroit qui a donné lieu à la Fable. Quoi qu'il en soit, nous ne trouvons parmi les monumens antiques qu'une seule Médaille qui représente. Scylla avec plusieurs têtes. Elle est rapportée dans Spanheim (a), Je ne dois pas oublier de dire que speciales. Auteurs confondent cette Scylla avec la fille de Nisas, dont j'ai passé dans l'Histoire de Mines; mais il parost pas ce que je viens de dire, par sa généalogie, & par sa métamorphose, qu'il faut les distinguer l'une de l'autre.

to) Page CCXXXIII.

in a feet to the second of the

# FABLEII

### ARGUMENT.

Didon reçoit Enée dans son Palais, & étans devenue amoureuse de lui, se perce le sein pour se punir d'avoir été trompée par un ingrat. Les Cercopes étoient des hommes sourbes & méchans, que Jupiter changea en Singes. Les Istes qu'ils habitoient, furent depuis ce temps la nommées Pithécuses, ou les Isles des Singes, car Pithecos signifie en Grec un Singe.

A Flotte Troyenne, avoit évité les écueils de Scylla & le gouffre affreux de Charybde, & elle étoit sur le point d'arriver en Italie, lorsque les vents la poussérent sur les côtes d'Afrique. Didon Reine de Carthage, reçut Enée dans son Palais, & devint sensible pour lui. Lorsqu'ensuite ce Prince l'abandonna, elle sit dresser un bûcher, sous prétexte d'offrir un Sacrisice, & ayant trompé toute sa Cour par cet artisse, elle se perça le sein, pour se punir d'avoir été trompée elle-même par un ingrat. Enée, au sortir de Carthage, aborda dans les Etats d'Erix, & chez son ami Aceste, où il offrit des Sacrissces pour honorer la mémoire de

D'OVIDE LIV. XIV. 1 209 son Pere Anchise. Ensuite, s'étant embarqué sur ses Vaisseaux, qu'Iris par l'ordre de Junon avoit presque réduits en cendres, ilcôtoya les Isles qui forment l'Empire d'Eo-Ie, & qui vomissent sans cesse des tourbillons de souffre & de flamme. Après avoir heureusement évité les écueils qu'habitent les Sirénes, & avoir perdu Palinure son Pis lote, il passa près de l'Isse Enaria, de celle de Prochyte, & de celle de Pithécule, où l'on ne voit que de stériles rochers. Cette Isle a pris son nom de celui de ses habitans: car le maître des Dieux, pour punir les Cercopes, les plus fourbes & les plus scélérats de tous les hommes, les changea en Singes, afin que cessant d'être des hommes, ils leur ressemblassent encore après leur métamorphole. Leur taille fut raccourcie, leur nez applati, le visage semé de rides, le corps couvert d'un poil roux, & ils surent relégués dans cette Isle. L'usage de la parole, dont ils ne se servoient que pour le crime & le parjure, leur fur interdit, & ils ne conservérent que cette voix enrouée qui ne fait entendre que des plaintes.

## Explication de la seconde Fable.

O'Enée, passe tapidement sur son sejour en Afrique, & ne parle qu'en peu de mots de la mort de Didon. Cet événement si connu par le récit



### TIO LES METAMORPHOSES

inimitable qu'en fait Virgile dans le quatrième Laure de sen Enéede, mérite bien qu'on s'y arrête, pour voir ce qu'il peur y aveir d'historique.

Elise ( a j étoit fille de Bésus second du nom , Roy' de Tyr, & selon l'usage de ce temps-là elle rapportoit son origine à Jupiter, ainsi qu'on peut le voir dans Servius (6) qui l'arrange de cette sorte. Jupiter, Epaphus, Libye, Belus premier, Agenot, Phénix, Bélus second, ou Methrès, Pygmalion & Didon (e). De tous les Auxeurs anciens qui ont parlé des avantures de cette Princesse, il n'y en a point qui les ait racontées avec plus d'exactitude qu'Eustathe (d), & Appien Alexandrin (e); &. comme ces deux Auteurs n'ont fait que copier l'Abréviateur de Trogus, je me contenteral de rapporter ce qu'il en dit (f). Le Roy de Tyr, (c'est Belus second) en mourant laissa la Couronne à son fils Pygmalion & à Elise sa fille, Princesse d'une extrême beauté. Cependant le peuple la déséra au jeune Pygmalion quoiqu'encore enfant. & Elife fur mariée à son oncle Sicharbas, Preure d'Hereitle (c'est le Sichée de Virgile) Sicharbasi, outre cette dignité qui lui donnoit le premier rang après. le Roy, possédoit de grandes richesses, que la crainte que lui donnoit l'avarice de son Beau-Frere, l'obligeoit de tenir cachées (g) dans la terre, & ce n'étoit que par conjecture qu'on sçavoit qu'il avoit

<sup>(</sup>a) C'elt ainsi qu'elle s'appelloit, le nem de Didon ne lus ayant été donné que pour marquer la soirce & son contage.

<sup>(</sup>b) Sur le premier Livre de l'Enéide.
(c) Il faut confulter Mérirla Tome II. page 146, qui rapporte toutes les opinions des Anciens sur cette Généalogie, (d) Sur Denis le Générable.

<sup>(</sup>e) Dans ses Libyques. (f) Lib. XVIII.
(g) M. Huet avoit fort bien corrige le vers de Virgile au il dissission agri Phanicum, en substituant le mot, auri, pasce qu'en esse les Phéniciens étoient plus riches par l'étendue de leurs terres.

## D'OVIDE. Liv. XIV. 213

des tréfors. Pygmalion sans être retenu par la donble alliance, qui étoit entre lui & Sicharbas, le fit affassiner. Elise, après avoir marqué tout son ressentiment contre son frere, prit le parti de dissimutler, & s'étant réconciliée avec lui en apparence; elle formale dessein de s'éloigner d'un Pays qu'elle ne regardoit qu'avec horreur. Pour y reuffir plus Mrement, elle communiqua son dessein à ceux des Tyriens qui avoient comme elle des raisons de se plaindm de la cruanté & de l'avarice du Roy. Après wavoir mis dans ses intérêts, elle demanda la permission à son frere de le venir trouver à Tyr, fous prétexte qu'elle ne pouvoit plus demeurer dans un lieu qui lui rappelloit fans cesse le souvenir de son mari. Pygmalion, qui ne douta pas qu'elle n'apportat avec elle ses trésors & tout ce qu'elle avoir de plus précieux, lui accorda sa demande. La nuit suivante, elle embarqua en esset toutes ses richesses; mais elle eut l'adresse de méler quelques sacs remplis de sable, avec ceux où étoit son or; & cela pour tromper ceux que son frere avoit envoyés pour la conduire. Lorsqu'elle fat en pleine mer, elle fir jetter ses sacs dans la Mer, pour appaifer, disoit-elle, par ce sacrifice les Manes de son époux, à qui ces trésors avoient coûté la vie. S'adressant ensuite aux Officiers qui l'accompagnoient, elle leur fit entendre qu'ils seroient mal reçus de l'avare Pygmalion, qu'il ne leur pardonneroit jamais d'avoir permis que les trésors de Sicharbas enssent été jettés dans la Mer. æ qu'ils n'avoient désormais d'autre réssource que d'aller chercher une retraite, qui les mit à couvert de son ressentiment. Ces Officiers n'eurent pas de peine à se rendre à ses raisons; ainsi après avoir embarqué ceux des Sénateurs de Tyr, qui fçavoient son secret, elle offrit un sacrifice à Hercule, & mit

à la voile. Elle aborda d'abord dans l'Isle de Chypre ou ayant fait enlever quatre-vingt filles qu'elle trouva sur le bord de la Mer, elle les sit épouser à ceux qui l'avoient suivie ( 4). Pygmalion informé de l'évasion de sa sœur, se mit en devoir de la poursuivre, mais les larmes de sa mere, encore plus les remontrances des Prêtres, qui le menagoient de la colère des Dieux, l'empêchérent de poursuivre son dessein. Ainsi Elise eut tout le temps de s'établir en Afrique, où ayant été très bien reque, elle proposa aux Habitans de la con de lui vendre autant de terre que pourroit en contenir la peau d'un Bœuf, ce qui lui fut accordé : après cette permission, elle sit couper en plusieurs lanières un cuir, qui par ce moyen renferma assez d'espace pour batir un Fort, qui pour cette raison fut nommé Byrsa, ou cuir de Boeuf. Comme en creusant les fondemens, on trouva la tête d'un Bœuf, ce qui marquoit que la Ville seroit un jour réduite en fervitude, on alla les poser dans un autre endroit où l'on rencontra la tête d'un Cheval; ce qui fut pris à bon augure. Cette nouvelle habitation ayant attiré beaucoup de monde, la Ville s'agrandit peuà peu, & forma dans la suite cette redoutable Carthage, qui devint l'émule de Rome.

Avant que de passer outre, joignons à ce récit une réservoir. Il y a bien de l'apparence d'abord que la Fable de ce cuir de Bœus nous vient des Grecs, qui voulant tout rapporter à leur langue, ignoroient que Bostra, ou Bothrah, qui ressemble se sort à leur Byrsa, est un mor Phénicien, qui veus dire une Citadelle (b). L'Histoire que je viens de

<sup>(4)</sup> Justin remarque que ces Filles; selon la coutume de cette isle, étoient allées par ordre de leurs parens offrir leur virginité à Venus.

(6) Book. Ghan. Eib. I. Cap. XIV.

raconter étoit sans doute écrite dans la langue des Phéniciens qui s'étoient retirés en Afrique. On y avoit marque qu'Elise avoit bati un Fort en Afrique, & les Grees y trouvant l'expression que je viens de rapporter, & qui approche de leur mot Bupoa, qui veut dire un cuir, publiérent la Fable que rapporte Justin. Revenons à l'histoire de Didon. Après cet établiffement, comme on vouloit l'obliger à épouser Iarbas Roi de Mauritanie, elle demanda trois mois pour se déterminer, & quand ce terme fut expiré, elle donna ordre qu'on préparât un sacrifice pour expier les Manes de son époux, & elle fit élever dans un lieu secret du Palais un bûcher pour y faire consumer tout ce qui avoit appartenn à Sichée, Elle y monta elle-même pour hâter le sacrifice, & s'y poignarda. Telle fut La fin de cette couragente Princessé. Virgile, charmé d'avoir trouvé un Episode, qui rapportoit au temps d'Enée même le fondement de la haine des Carthaginois contre les Romains, a imaginé beureusement que Didon s'étoit tuée de désespoir de ce que ce Prince l'avoit abandonnée; faisant ainsi d'une femme fidelle à la mémoire de son époux une amante désesperée. Je n'entrerai pas ici dans les preuves de l'anachronisme de Virgile; tout le monde le reconnoît (\*), il est même, selon quelques Auteurs, de près de trois cens ans; & quoique selon d'autres il ne soit que de 143. ans, & que M. Newton, dans l'abrégé de sa Chronologie qu'on vient d'imprimer à la suite de l'Histoire des Juiss. per Prideaux, ne mette que vingt-quatre ans entre la prise de Troye & la fondation de Carthage, il est toujours sûr que cette Ville ne fut bâtie que vers

(a) Voyez Scalifer de Emend. Temp. le Pere Perau, M. Miziriac fur l'Epitre de Didon à Énée; Bothari dans la Diff fertat. f'ur le Voyage d'Enfe, ve.

le temps de Joram Roy de Juda, & que Troye sus détruite du temps des premiers Juges. Ou pour dire quelque chose de plus précis, Didon sortit de Tyr la septiéme année du Regne de Pygmalion, l'an 953, avant Jesus Christ, & Troye sur prise l'an avant la même Ere 1184. N'oublions pas de dire ici que Didon étoit tante de la sameuse Jésabel qui épousa Achab, & qui causa tant de troubles dans le Royaume d'Israel, ainsi que le seavant Bo-

chart l'a prouvé.

Notre Poète après avoir parlé de la mort de Didon, dit qu'Enée rencontra sur sa route les Cercopes, que Jupiter avoir changés en Singes à cause de leur méchanceré. Xénagor, dans son Histoire. Harpocration & Suidas rapportent qu'il y avoit autrefois dans une Isle voifine de la Sicile ( a) deux célébres Brigands, qu'Æschine nomme Candule & Atlas, qui maltraitoient tous ceux qui y abordoient; on dit encore qu'ils entreprirent d'insulter lupiter lui-mêmo, & que ce Dieu les métamorphosa en Singes; ce qui fit porter à l'Isle qu'ils habitoient le nom de l'ithécuse, qui est celui que les Grecs donnent aux Singes. Sabinus ajoûte qu'ils furent appellés Cercopes, parce qu'ils étoient semblables aux Singes qui caressent avec leur queue, pendant qu'ils ne songent qu'à faire du mal, quasi caudati, sumpta metaphera ab animalibus qui caudà blandiuntur. Zénobius place le séjour des Cercopes dans la Libie, & prétend qu'ils furent changés en pierres, pour avoir voulu se battre contre Hercule; mais cet Auteur s'éloigne de l'opinion commune qui les fait habites auprès de Sicile.

(a) Voyez Strabon, Cap. LIV. & LVII.

# D'OVIDE Liv. XIV.; 215

## FABLE III.

## ARGUMENT.

Apollon pour rendre la Sibylle, fille de Glaucus, sensible à sa passion, lui accorda le pouvoir de vivre autant d'années, qu'elle tenoit de grains de sable dans ses mains; mais comme elle n'avoit pas exigé de son amant de demeurer toujours dans l'état de jeunesse, elle devint si vieille & si caduque qu'il ne lui resta plus que la voix.

Nie, après avoir passé toutes ces siles ; C laissant Naples à sa droite, & à sa gauche le tombeau de Miséne, cet excellent joueur de trompette, fils d'Eole, aborda près de Cumes, d'où il alla dans l'antre de la Sibylle, qui a vécu un si grand nombre d'années, & la pria de le conduire dans le sejour des Ombres, pour voir son pere. La Sibylle, après avoir tenu pendant long-temps les yeux baissés, le regarda enfin, & lui dit dans l'un de ces transports, dont elle étoit agitée par le Dieu qui l'inspiroit: "Grand » Prince, vous demandez la chose du mon-, de la plus difficile; & quoique vos belles , actions ayent rendu votre nom célébre que votre courage vous ait fait affronter

216 LES METAMORPHOSES » les plus grands dangers, & que votre piér "té ait bravé la flamme qui réduisit en cen-" dres la Ville de Troye; cette entreprise » pour cela n'en est pas moins hardie: cc. » pendant rassurez-vous, vos vœux seiont " latisfaits, & je vous accompagnerai dans , les Champs Elysées. Vous visiterez avec » moi ce sombre Empire, qui est dans le » centre de l'Univers, où vous aurez la con-,, solation de consulter l'ombre de votre pe-" re: rien n'est inaccessible à la vertu: tous » les chemins lui sont ouverts. « La Sibylle, après ce discours, lui montra dans la Forêt de Proferpine, un rameau d'or, qu'elle lui commanda d'arracher. Enée obéit à cet ordre & descendit avec son guide dans le Royaume de Pluton, où après avoir vû les richesses les trésors de ce Dieu, il y trouva les ombres de ses ancêrres, & celle dugrand Anchise son pere, qui lui apprit tout ce qui le palloit dans le séjour des Morts, & lui fit voir tous les dangers ausquels il alloit être exposé dans les longues guerres qu'il auroit à soutenir. Après cet entretien, Enée sortit des Enfers par un chemin sombre, & où l'on vovoit à peine à se conduire. Comme il étoit fatigué d'un voyage si penible, il adoucissoit son ennui en conversant avec la Sibylle. » Soit que vous soyez une Deesse ou une , mortelle chérie des Dieux, lui disoit-il. ) jç

D'OVIDE, LIV. XIV. 219 » je vous honorerai toujours comme une » Divinité. Je n'oublierai jamais que c'est » sous votre conduite que j'ai pénétré jus-» que dans les Enfers, & que j'en suis revenu, sans aucun accident. Sitôt que je » verrai la lumiére, j'éléverai un Temple en » votre honneur, où je signalerai ma re-» connoissance par les sacrifices que je vous » y offrirai. Je ne suis point une Déesse, lui " dit la Sibylle en soupirant, l'encens ni les » sacrifices ne me sont point dûs : je ne suis » qu'une mortelle; mais pour vous tirer de\_ » l'erreur où vous êtes, je veux vous ap-» prendre mon avanture. Si j'eusse voulu » répondre à la passion d'Apollon qui m'ai-» moit, j'aurois obtenu l'immortalité. Tan-» dis qu'il espéra de me rendre sensible, il » m'offrit de m'accorder tout ce que je sou-" haiterois. Je lui demandai de vivre autant » d'années que je tenois dans la main de . » grains de sable, que je venois de ramasser. » Malheureusement j'oubliai de demander » en même temps de pouvoir conserver » dans tout ce temps-là,, cette même fraî-» cheur dont je brillois alors. Il me l'offrit " cependant, si je voulois répondre à sa ten-3, dresse; mais je présérai l'avantage d'une " chasteté inviolable, au plaisir de jouir » d'une éternelle jeunesse. Maintenant les » plus belles années de ma vie se sont écou-Tome III.

218 LES METAMORPHOSES » lées; une trifte & languissante vieillesse » leur a succèdé, j'ai déja vécu fept cens » ans, & pour remplir le nombre de ces » grains de sable qui doivent être la mesure » de ma vie, il me reste encore à voir trois » cens moissons & trois cens vendanges. En-» fin il viendra un temps où mon corps con-» sumé & dévoré par les années, sera pref-» que réduit à rien. Je serai si changée alors, » qu'on ne pourra pas se perfuader que j'aye » jamais eu affez de charmes pour inspirer nde l'amour à un Dieu; peut-être qu'A-» pollon lui-même ne le croira plus, ou du " moins qu'il rougira de l'avouer. Invisible, n on ne me connoîtra qu'à la voix, que le " Destin me laissera éternellement.

## Explication de la troisieme Fable.

Tour ce qui regarde les Sibylles, & les vers qui portent leur nom, a été traité si amplement dans le dernier séele, que je serai mieux d'indiquer les Ouvrages de ceux qui se sont désait qui n'auroir plus aujourd'hui rien de piquant, & qui memeneroir au-desa des bornes que je me suis preserves.

Les premiers Peres de l'Eglife, & en particulier saint Justin, se servirent dans leurs Apologies, pour la Religion Chrétienne, des vers des Sibylles, où se trouvoient prédits plusieurs de nos-Dognés. L'Empereur Constantin, dans le disDOVIDE, LIV. XIV. 21

cours qu'il sir aux Peres du Concile de Nicée, sait aussi valoir ces mêmes vers; ajoutant tependant qu'il se trouvoit plusieurs personnes qui n'évoient point persuadées que ces Prophéties sussent émanées de la bouche des Sibylles. Ensin saint Augustin (a) dans le bel Ouvrage de la Cité de Dieu, a employé en fayeur de la Religion leur té-

moignage & leurs prédictions.

Sébastien Castalion qui écrivoit dans le seiziéme siécle, ayant traduit en latin les vers dont if est ici question. souvint avec chaleur la vérité des Oracles qu'ils renferment; mais il sur obligé d'avouer qu'il y avoit trouvé beaucoup d'endroits faux & corrompus. Cette traduction ayant mis les vers des Sibylles entre les mains de tout le monde, il s'éleva plusieurs Critiques, qui après les avoir sérieusement examinés, publièrent que c'étoit un Ouvrage supposé, & qui ne devoit son origine qu'à une fraude pieule : les moins emportes avouérent que les premiers Chrétiens se servant dé quelques Oracles obscurs & ambigus qu'ils y. avoient trouvés; les avoient éclaireis en y ajoutant plusieurs circonstances qui regardoient nos mystéses. Autrement, disoient-ils, comment pourroit-on comprendre, que des filles payennes eussent parlé de Jesus - Christ & des Dogmes qu'il enseigna d'une manière plus claire & plus précile que ni Moyle, ni les autres Prophètes? Cette nouvelle opinion allarma le Pere Possevin Jesuite; sençant toute le sorce des raisons dont on commençoit à l'appuyer (b). il prit un parti plus modere, & après avoir avoue qu'il y avoit dans l'ouvrage qui portoit le nom des Sibylles, des choses qu'on y avoit visiblement ajoûtées, il justifie les Peres de la fraude dont on les

<sup>(4)</sup> De Civù. Dei Lib. XVIII.

chargeoit. M. Blondel Ministre Protestant contbattit le sentiment du sçavant Jésuite, & souting qu'aucune Sibylle n'avoit jamais parlé de Jesus. CHRIST, & que tous les vers qu'on leur attribuoir étoient supposés (a). Le Pere Crasset prit le parti du Pere Possevin & fit imprimer une Dissertation (6) dans laquelle il refute le Ministre Protestant, M. Gallé ne laissa pas jouir long-temps le Pere Craffet de la victoire qu'il se flattoit d'avoir remportée. & fit paroître (c) vingt-six Dissertations dans lesquelles il sapporte tout ce qu'on peut dire sur cette matière. Peu content d'un ouvrage fi étendu, il fit imprimer l'année suivante 1689, les Oracles des Sibylles en Grec & en Latin avec un ample Commentaire: Dans ces entrefaites, Pierre Petit fit imprimer un Ouvrage fort scavant (d) dans lequel il entreprend de prouver qu'il n'y avoit jamais eu qu'une Sibylle, contre le sentiment de Varron & des autres Anciens qui en avoient admis jusqu'à dix.

Quoique personne me blamat, après avoir indiqué tant d'Ouvrages sur les Sibylles, de n'entere ici dans aucun détail, cependant comme il se trouvera des Lecteurs qui n'ont point ces Livres, ou qui ne veulent pas se donner la peine de les consulter : je vais, pour leur satisfaction, examiner en peu de mots ces trois points. I. S'il y a en des Sibylles; combien il y en eu, & en quel temps elles ont vécu. II. S'il a paru autresois des vers de seur façon, HI. Si ceux qu'on a aujourd'hui sont un Ouvrage qui soit véritablement à elles.

On ne sçauroit douter qu'il n'y ait eu autrefois.

<sup>(</sup>a) Discours fur les Sibylles. Liv. I. Chap. XXVI.

<sup>(</sup>b) Differention for les Sibylles. Paris 1678.

<sup>(</sup>c) Servacii Gallai Different. de Sibyllis, &c., Amfteledan, mi 1688, (d) Perrus Pagirine de Sibylla.

#### D'OVIDE LIV. XIV. - 221

de certaines Femmes, qui emportées par un enchousiasme & une sureur qui approchoient de la folie, prononçoient des sentences obscures, dont elles amusoient la cutiofité de ceux qui venoient les consulter. Virgile (a) & Ovide (b) font aller Enée dans l'antre de la Sibylle Cumée pour apprendre d'elle ses avantures, & le succès des guerres qu'il avoit à soutenir; & selon le premier de ces deux Poëtes, c'étoit Hélénus qui le lui avoit conscillé, Platon (c), l'Anteur du Livre de mirabilibus Aufcultationibus, cité par Atistore, Diodote de Sicile (d), Strabon (e), Phytarque, Pline, Solin & Pausanias, sans parler des autres, sont mention de ces filles mysterieuses qui prédisoient l'avenir, & ce seroit une extravagance de dire avec Fauste Socin. qu'il n'y a jamais eu de Sibylles. Les avantages que Platon & les autres anciens disent qu'on avoit retires de leurs Oracles, les noms des Villes ou elles avoient pris naissance, & de celles où elles avoient voyagé, la peinture de leurs mœurs, l'époque des tems ausquels elles avoient vécu, les statues érigées en leur honneur, leurs épitaphes, que l'Antiquité a conservées, tout cela ne laise aucun lieu de douter qu'il n'y ait eu de ces Prophétesses dans le monde, semblables aux Femmes qui prédisoient l'avenir à Dodone & à la Prêtresse de Delphes.

Pour ce qui regarde leur nombre, il est vrai qu'on trouve une grande variété dans les Anciens; plusieurs d'entre-eux ne sont mention que d'une Sibylle, qu'ils disent être née à Babylone, ou se-lon d'autres à Erythres dans la Phrygie. Platon & Diodore ne parlent que de celle de Delphes, que ce dernier nomme Daphné (f). Strabon & Stepha-

<sup>(</sup>a) Engid. Lib. IV. (b) Metam. Lib. XIV. (c) In Phado. (d) Lib. IV.

<sup>(</sup>e) Lib. XIV. (f) voyez le Traité de M. Petit.

nus n'en reconnoissent que deux, l'une sortie de Gerges petite ville près de Troye; & l'autre de Mermes dans le même Pays. Solin en compte trois, la Delphique, Hérophile d'Erythres, & celle de Cumes. Enfin Varron, cité par Lactance, croyoit qu'il y en avoit dix, dont voici les noms suivant l'ordre Chronologique que leur donne Panvinus. La première & la plus ancienne est la Delphique, qui vivoit avant la Guerre de Troye; & dont Homère, suivant les Anciens, a inséré les prédictions dans l'Iliada & dans l'Odyssée. La seconde sest la Sibylle Erithrée, à laquelle on antibuoit les vers Acrostiches, & qui selon Suidas vivoir 483. ans après la prise de Troye. La troisième, est la Cumée. Nævius, dans les Livres qu'il a écrits de la première Guerre Punique, & Pison, dans ses Annales, en font mention. C'est celle qui est devenue si fameuse dans l'Encide, & qu'on nommoit Deiphobé. La quatrieme, est la Samienne appellee Pirho, qu'Eusebe, qui la nomme Herophile. fait vivre du temps de Numa Pompilius. La ciiquienre, nommee Amalthee ou Demophile, vivoit à Cumes dans l'Asie mineure. La fixieme, est l'Helle pontine, née à Mermesse près de Troye. La septieme, est la Lybique, dont Euripide a fait mention, & qui selon Onuphre Panvinus devoit prophetiser avant la quatre-vingtième Olympiade, parce que c'étoit alors qu'en parloit le Poète que je viens de mommer. On croit que c'est celle-là qui a la premiere porté le nom de Sibylle, que les Afriquains lui donnérent. La huitième, est la Persique, que l'on appelle aussi la Babylonienne, & qui est nommée Sambethe par Suidas. La neuviéme, est la Phrygienne, qui rendoir ses Oracles à Apepre, ville de Phrygie. La dixieme enfin, est la Tiburine, nommie Albunea, qui prophetisois à Tibur ou Tivoli,

D'OVIDE. LIV. XIV. 225 fur les bords de l'Anio, & où l'on a trouvé une sta-

tue qu'on a cru la representer.

Pour ce qui regarde le second point, il est sûp que les Romains avoient plusieurs siècles avant la naissance de Jesus Christ, un Recueil de Vers qui étoit attribué aux Sibylles; qu'on les consultois dans plusieurs occasions, & qu'il y avoit dès le temps même de Tarquin le superbe, deux hommes préposés à la garde & à la conservation de ce Re-- cueil, qui dans les calamités publiques alloiens voir s'il n'y avoit point quelque Oracle qui les eut annoncés, & qui en faisoient leur rapport au Sénat. Ces Livres étoiene enfermés dans un coffre de pierre, au Temple de Jupiter Capitolin. Ces Dunmvirs subsistérent jusqu'à l'an de Rome 388. auquel temps on en ajoura huit autres, qui formirent avec les deux premiers le Collège des Decemwirs. Gardes des Livres Sibyllius, & après l'incendie du Capitole en l'an 671, quatre vingt-trois ans avan: l'Ere Chrécienne, on joignit à ce Collège cinq autres Gardes qui formérent les Quindecemvirs.

Si nous en croyons Denys d'Halicarnaffe (a); Pline, Aulugelle, Solin, Servius & beaucoup d'autres anciens, voici quelle est l'origine de ce Livres Sibyllins. Une vieille semme étrangére se trouvant à Rome, alla présenter à Tarquin le superbe (b) neus livres qui consencient les Oracles des Sibylles & lui en demanda une grosse somme d'argent. Ce Roy ayant resusé de les acheter, & ayant sain chasser cette semme comme une solle, elle alla brûler wois de ces Livres, & ayant rapporté les six autres, elle en demanda la même somme qu'elle avois exigé pour le Recueil entier. Comme elle reçue la même réponse que le première

<sup>(</sup>a) Antique Rom. Lib. IV.

fois, elle brilla encore la moitié de ce qui lui restoit, & vint pour la troisième sois demander le même prix pour les trois Livres qu'elle n'avoit pas encore condamnés au seu. Tarquin surpris de cette démarche, & encore plus de l'air d'assurance avec lequel cette semme lui parloit, lui donna enfin pour ses trois Livres la somme qu'elle avoit demandée pour tout l'Ouvrage. Pline & Solin varient un peu sur cette Histoire; ils disent que sette semme ne présenta d'abord à Tarquin que

trois Livres, & qu'elle en brûla deux.

Le troisième article qui a fait le sujet de toutes les disputes qui nous ont progné tant de sçavans Ouvrages sur ce sujet, sçavoir, si les huit Livres que nous avons aujourd'hui font véritablement ceux des Sibylles, sera bientet décidé. Il est sûr d'abord que dans l'embrasement du Capitole, les Livres que Tarquin avoit achetés de cette étrangere, furent consumés avec la plupart des Annales qu'on y conservoit. Il est sûr en second lieu, que pour réparer cette perre, les Romains envoyérent dans plusieurs villes de l'Italie, & jusques dans l'Asse & dans l'Afrique même, des Députés pour ramasser tout ce qui portoit le nom des Otacles Sibyllins. P. Gabinius, M. Octacilius & L. Valérius qui furent envoyés pour cela dans ces différentes Provinces, en rapportérent un ample Recueil de vers, dont la plupart fusent rebutés & les autres remis à la garde des Quindecemvirs. Auguste dans la suite fut obligé d'en ordonner une seconde révision, & ceux qui après un sévére examen, se trouvérent de bon alloi, surent ensermés dans deux Cassettes sous une statue d'Apollon Palatin. Tibére les fit examiner de nouveau. & on en rejetta encore un grand nombre. Enfin l'an de Jesus-Christ 399. Stilicon, si nous en

D'OVIDE. LIV. XIV. 225

croyons Rutilius Numatianus, ou plutôt l'Empereur Honorius lui-même les fit brûler.

Pour ce qui regarde le recueil que nous avons aujourd'hui en luis Livres, presque tout le monde convient ou que c'est un Guvrage de quelques personnes un peu trop zélées, ou du moins qu'on a ajoûté à l'ancien plusieurs prédictions qui pour être trop claires sont devenues suspectes. Dien auroit-il voulu révéler à des l'ayennes d'une manière si développée, ce qu'il avoit caché à Moyse et aux Prophétes? Et quand saint sérôme a dit que ce don de prédire l'avenir avoit été la récompense de la chasteté des Sibylles, il n'a pas sais doute fait attention à ce que dit l'une d'elles:

#### Mille mihi lecti, connubia nulla fuerunt, &c.

Enfin les Vers Sibyllins que l'on consultoit si souvent à Rome, n'insinuoient que l'Idolâtrie, le culte des saux Dieux, & ordonnoient des Sacrifices barbares; au lieu que ceux qui nous restent, n'enseignent que le culte du vrai Dieu; les mystéres de la Religion s'y trouvent clairement prédits, & le nom même de Jasus-Christ & celui de la Vierge sa Mere s'y lisent comme dans nos Liggres Saints.





# F A B L E IV. ARGUMENT.

Ence étant arrivé au port de Calette en Italie, Achemenide de l'Isle d'Ithaque, qui · doit fur for Vaisseau, rencontra Macarie un de ses Compagnons, à qui il raconte le hatard où il avoit ét é en Sicile, d'être devoré par Polyphéme Macarée lui dit à son tour qu'Ulysse reçut en présent du Roy Eole une peau de bouf où étoient renfermés les Vents; ce qui fur cause, qu'il vogua neuf jours centiers heurensement, mais que le dixième quelques-unes du Vai seau ponfes par leur avarice , Mellerent cette peau, d'où les Vents étant fortis avec impétuosité, ils furent jettes dans le Pays des Lestrygons, où ils aurajent été dévorés s'ils ne s'étoient sauvės par la fuite.

Andrs que la Sibylle entretenoit ainsi Enée, ils sortirent des Enfers, & retournérent à Cumes, où le Prince Troyen signala sa piété par les sacrifices qu'il offrit aux Dieux. De là il arriva sur ce rivage qui ne portoit pas encore le nom de sa nourrice \*. Macarée, qui avoit accompagné Ulysse dans tous ses voyages, & qui pour se repo-

D'OVIDE, LIV. XIV. ser après tant de fatigues, s'en étoit enfin léparé, reconnut Achemenide, qu'Ulysse avoit abandonné en Sicile, & parut fort étonné de le voir sur les vaisseaux d'Enée. » Par quel heureux hazard, lui dit-il, vous » retrouvai-je aujourd'hui, cher Acheméni-» de, que je croyois mort depuis long-» temps? Quelle Divinité favorable vous » a délivré de tant de dangers, & comment » étant Grec, vous êtes-vous embarqué » avec nos ennemis? Apprenez-moi, je » vous prie, oil vous avez dessein d'aller. « Acheménide qui n'avoit plus cet air hideux & cet habit couvert de lambeaux qu'il portoit dans les cavernes du Mont Etna, lui répondit ainsi: ... Je consens de retomber en-» core une fois entre les mains du cruel Po-» lyphéme, & de revoir ce monstre tou-» jours souillé du sang des malheureux qu'il » dévore, si le Vaisseau sur lequel vous me w voyez, ne m'est mille fois plus cher que » l'Isle d'Ithaque, & que ma maison même, » & sije n'ai tout le reste de ma vie plus de » tendresse & de respect pour le généreux » Euée, que pour mon pere. Non, quoique » je puisse faire, il ne me sera jamais possible » de reconnoître toutes les obligations que » je lui ai. Si je respire encore, si je jouis de » la lumière qui nous éclaire, c'està lui seul » que j'en suis redevable. Pourrois-je être

in jamais affez ingrat pour l'oublier? c'est lui , qui m'a en pêché d'être dévoré par Poly-» phéme. Si je mourois maintenant, je pour-... rois espérer do jouir des honneurs de la sé-» pulture; du moins le ventre de ce monitre » ne me serviroit pas de tombeau. Imaginez-vous, je vousprie, quel dut être mon ., désespoir, si la frayeur mortelle dont j'é-» tois saisi, me laissa encore quelque sentisoment, lorsque du rivage où je fus abanso donné, je vis le Vaisseau d'Ulysse en pleine mer. D'abord j'eus dessein de crier, mais » la crainte d'être découvert par le Cyclo-» pe, m'en empêcha. Le cri même que fit -, Ulysse en partant, pensa lui être funeste. - » Je vis en effet le Géant arracher une roche » d'une grosseur immense & la jetter dans la mer. Je le vis lancer contre votre Vaisseau » de grosses pierres, avec la même impétuoin sité, que les auroit lancées une machine 😘 de guerre, & je craignis que le Vaisseau ... n'en fût fracassé, ou que les flots que ces nasses soulevoient, ne l'engloutissent. Je , vous l'avoue, j'oubliai le danger oû j'éso tois, pour ne penser qu'à celui où vous etiez vous même. Enfin, quand vous fûtes » assez éloigné pour être hors des atteintes ,, de Polyphéme, plein de fureur & de rage, 37 il se mit à courir sur le Mont Etna, & promme Ulysse lui avoit arraché son œil, il

D'OVIDE. Liv. XIV. » heurtoit à tous momens contre les ro-» chers, ou contre les arbres. Enfin, éten-» dant ses bras encore ensanglantés du côté » de la mer, il vomit mille imprécations. m contre les Grecs. Ah! si quelque heureux m hazard, disoit-il ramenoit jamais ici, ou » Ulysse, ou quelqu'un de ses compagnons, » que je pusse lui faire sentir les effets de ma » rage & de ma fureur, le mettre en pièces, # dévorer ses entrailles, avaler son sang, & » faire craquer sons mes dents ses os & ses » membres encore palpitans; la perte de » mon œil ne seroit plus un mal pour moi, » ou du moins j'y ferois peu sensible! Ainsi » parloit le barbare Cyclope. Moi, voyant. » le visage affreux de ce monstre, la place » de l'œil qu'Ulysse venoit de lui arracher. mala barbe, les bras & tout son corps cou-» verts de sang, j'étois saiss de crainte &. » d'horreur; la mort étoit sans cesse présente. nà mes yeux, & elle étoit encore le moin-. " dre des maux que j'appréhendois. A cha-" que instant je croyois tomber entre ses » mains, & en être dévoré tout vivant. Je. me ressouvenois de ce triste moment, où "je l'avois vû saisir deux de mes compa-» gnons, & après les avoir froisse à différen. n tes reprises contre terre, se jetter sur eux si comme un Lion affamé, les dévorer & n succer la moëlle de leurs os. L'idée de cet Viii

230 LES METAMORPHOSES " affreux spectacle m'avoit glacé, & voyant » encore le Cyclope mâcher les tristes restes # de cet horrible repas, & revomir avec le » vin les morceaux encore tout sanglans, je » m'attendois à un sort pareil. Caché pen-» dant long-temps, effrayé au moindre » bruit, n'attendant que la mort, que j'au-» rois cependant souhaitée; sans d'autre » nourriture que quelques glands, de l'her-» be & des feuilles; seul, sans esperance, » fans secours, en proye à la douleur la plus » vive, exposé au trépas le plus affreux; » j'apperçus enfin de loin un Vaisseau : je » courus sur le rivage, & ayant fait queloques fignes à ceux qui étoient dans ce navire, pour exciter leur compassion, ils fu-» tent sensibles à mes maux, &, quoique » Troyens, ils voulurent bien donner du » secours à un Gree. Vous, Macarée, le » plus cher de mes compagnons, racontezmoi à votre tour, vos avantures, celles nd'Ulvsse & de ceux qui s'étoient embar-» qués avec lui. Après que nous enmes quitsté la Sicile, répondit Macarée, nous artiwvames dans les Erats d'Eole. Ce Prince s qui reçui le jour d'Hipportus, est le Souoverain des Vents, qu'il tient enchaîties sy dans de vastes cavernes. Pour en rendre » Ulvsse le maître, il les enferma dans une » peau de bœuf, qu'il lui donna; présent » confidérable, & qui devoit lui être d'une

D'OVIDE. LIV. XIV. n grande utilité dans sa navigation. Elle fue n en effet très-heureuse pendant neuf jours, si 80 nous commencions déja à découvrir la \* terre qui devoit être le terme de nos voya-» ges. Le dixième, au lever de l'Aurore, » nos compagnons pouffés par leur curiofi-» té & par leur avarice, s'imaginant qu'il y » avoit un trésor dans cette peau, la délié-» rent, & les Vents qui en sortirent avec im-» pétuosité, nous forcerent de retourner » dans le port d'Eole. De-là nous fûmes iet-» tés dans le Pays des Lestrigons. Je sus dé-» puté avec deux de nos compagnons vers Antiphate, qui en étoit Roy, & nous eû-» mes bien de la peine, un des envoyés & » moi, d'échaper à la cruauté de ce Prince, mqui dévora notre camarade. Le barbare » ayant raffemblé ses troupes, nous poursuin vit vivement, & fit lancer fur notre flotte » une si prodigieuse quantité d'arbres & de » rochers, qu'elle fut submergée avec ceux » qui étoient dedans : le seul Vaisseau d'U-» lyste, sur lequel j'étois, échapa à un dan-» ger a presant. Après avoir donné des larn mes à la mort de nos compagnons, nous » abordâmes sur cerre côte que vous voyez n d'ici. Si vous m'en croyez, vous n'appro-

Le lieu où habitoit Circé n'étoit pas une tîte, mais une espèce de presqu'ille ou plusôt un Promontoire qui sasançoit dans la: Mor, & qu'on nombre aujouse just Monte Circelle.

» funeste. Et vous qui reçûtes le jour d'une. » Déesse, le plus juste & le plus sage de tous. » les Troyens, & que nous ne devons plus. » désormais regarder comme notre ennemi; » généreux Enée, prositez de l'avis salutai-» re que je vous donne: suyez les lieux. » qu'habite Circé.

#### Explication de la quatrième Fable.

NOTRE Poète, continuant toujours de suivre Enée dans sa longue & pénible navigation, raconte comment ce Prince étant arrivé près de Port qui prit dans la suite le nom de Cazette, de celui de sa nourrice qui y sut enterrée, y rencontra. Macarée de la Ville d'Ithaque, & par conséquent sujet d'Ulysse, qui s'étoit établi sur cette côte. Ce-Iui - ci reconnoissant Acheménide, qu'Enée avoit reçu dans sa Flotte, ainsi que le rapporte Virgite dans le troisséme de son Enérde, lie une conversation avec les Troyens & leur apprend que Polya phéme avoit dévoré quelques-uns des Compagnons d'Ulysse, que ce Prince étant sorti de l'antre de ce Cyclope, après lui avoir crévé l'œil, étoit arrivé chez Circé, qui avoit métamorpholé en cochons ceux qu'il avoit envoyés à sa cour, & que ce Prince muni de la Plante Moly que Mercure lui avoit donnée, s'étoit garanti des enchantemens de cette Princesse, & l'avoit obligée de remettre ses Compagnons dans leur état ordinaire.

Ces Fables qui sont tirées de l'Odyssée d'Homère can été suffisamment expliquées dans le Livre précédent. J'ajoûte ici seulement qu'il est trèsaisé d'appercevoir que ce sont des enveloppes qui machent de véritables événemens: Ulysse sur sont

#### D'OVIDE. LIV. XIV.

maltraité en Sicile par les Cyclopes, qui lui tuérent quelques-uns de ses Compagnons; & par une hyperbole outrée, il publia qu'ils en avoient été dévorés.

Ce qu'Homére & après lui Ovide ajoûtent de cette peau de Bœuf dans laquelle Ulysse enserma, les Vents par le conseil d'Eole, est encore un nou-

veau voile qui nous cache une vérité.

Eole, Si nous en croyons Servius après Var-, ron, étoit fils d'Hippotus, & régnoit vers le temps. de la guerre de Troye, sur les Mes qu'on nommoit anciennement Vulcanies, & qui ont depuis. le temps de se Prince porté le nom d'Eolies. Ces Isles, au nombre de sept, sont entre la Sicile & Pitalie du côté du Promotoire de Pélore, ainsi que Diodore de Sicile (A), Strabon (b) & Pline (c) l'assurent. Homete ne parle que d'une de ces Mes qu'il nomme Eolie, quoiqu'il n'y en ait jamais eu aucune en particulier qui ait, porté ce nom. Ce Poëte vouloit indiquer celle de Lipare, où il y e quelques Volcans & qui a passé pour être le lieu où, Vulcain tenoit ses forges (d). Quoi qu'il en soit. Eole étoir un Prince sage & prudent, & qui accordoit l'hospitalité à ceux que le vent jettoit sur les côtes de l'Isle où il habitoit : il ne manquoit pas fur-tout de leur donner de bons avis sur les écueils qui se rencontroient dans les Mers voisines, ainsique le rapporte Diodore de Sicile. Pline ajoûte qu'il s'étoit fort appliqué à connoître les vents par. l'inspection de la fumée, qui sozzoit des antres de Lipare. Il avoit même poullé si loin ses connois-

<sup>(</sup>a) Lib. V. (b) Lib. VIII. (+) Lib. III.

<sup>(</sup>d) Bochart tire l'origine de cette Fable de ce que les Phéniciens qui avoient remarqué ces Volcans, avoiend nommé cette Isle Nibaras ou Nibras, ou le sambeau. De ce mot a été formé par cortuption celui de Lipate. Chan, Lib. L

sances sur cet article, qu'il prédisoit avec assez de fureté le vent qui devoit régner pendant quelques jours, & il étoit souvent consulté, dans un temps où la navigation étoit encore très-imparfaite ( ...) Il n'en faillut pas davantage aux l'oètes pour les engager à reconnoître Eole pout le Roy des Vents, qu'il tenoit enfermés dans des antres profonds, d'où il les lachoit à son gré, lorsqu'il vouloit exciter quelque rempête (b). Homére, qui ne manioit guere de trait d'histoire fans l'embellir par quelque fiction voulant nous apprendre qu'Ulyle. n'ayant pas ajoûté foi aux conseils de ce Prince. & ayant demeure sur Mer au-delà du temps qu'il lui avoit prescrit, avoit essayé une tempere qui avoit fait périr sa flotte à la vue d'Ithaque, ajoute d'une manière poëtique, qu'Eole lui avoit donné les Vents enfermés dans une peau, & que ses Compagnons, qui crurent que c'étoit un trésor, l'ayant ouverte, les Vents en étoient fortis avec fureur. Virgile marchant toujours fur les traces du Poète Grec, fait aller Junon dans le séjour d'Eole, pour le prier d'exciter la tempête (c) qui mit la Flotte d'Enée dans un état déplorable. Tous les autres Poëtes à l'envi ont enchéri fur ses idées, mais il est inutile de s'étendre davantage sur ce sujet. L'ajoutterai seulement qu'on peut penser, pour expliquen la Fable d'Homère, que ce Poète fait peut-êtro allusion à une coutume semblable à celle que pratiquent encore aujourd'hui les Lappons, qui vendent les Vents aux Navigateurs, & leur promettent. de tenir enfermés ceux qui leur some contraires. ainsi que le rapportent la plûpart de nos Voyageurs. Eratosthene n'avoit pas pris dans ce sens-là cette eirconstance de la Fable d'Homère, puisqu'il

<sup>(</sup>a) voyez Strabon , Lib, VIII.
(b) Virg. Emid: Lib. I. (c) Emid. bil.

#### D'OVIDE. LIV. XIV.

dit qu'on trouveroit tous les lieux où Ulyss noit passé, lorsqu'on auroit trouvé celui qui avoit cousu le sac où les Vents étoient ensérmés. Mais Polybe, qui rapporte ce bon mot, le résute très solidement, en soutenant que le sonds des Voyages d'Ulysse étoit vrai, quoiqu'Homére, comme Poète, y eût mêlé plusieurs sictions. Je soupçonne en esset, pour le dire en passant, que lorsque ce Poète dit qu'Ec le avoit six silles & six garçons, qu'il maria ensemble, il a voulu parler des douze Vents principaux, que ce Prince avoit observés avec quelque exactitude, quoique Diodore de Sicile prenne à la lettre cet endroit du Poète Grec.



# 236 LES METAMORPHOSES •:•••••••••••••••••••••••••••••

#### FABLE V.

#### ARGUMENT.

Macarle continue à raconter à Acheménide, qu'ayant pris terre dans une Isle, où régnoit Circé, il fut député avec plusieurs de ses Compagnons pour aller saluer Circé dans son Palais, qui après leur avoir fait un bon accueil, leur sit boire d'une liqueur délicieuse, e, & les toucha avec une baguette sur la tête, & qu'à peine ils eurent bû, ils surent changés en pourceaux, excepté Euryloque, qui ayant resusé ce fatal breuvage en avertit Ulysse, qui étant venu au Palais de Circé bobligea de donner à ses Compagnons leur première sorme.

on sour mous eûmes jetté l'ancre fur ce rivage, continua Macarée, comme nous étions encore vivement frappés du souvenir des maux que le cruel Antiphate & le barbare Cyclope nous avoient fait souffrir, nous eûmes bien de la peine, à nous résoudre d'aller dans un Palais qui nous étoit inconnu. On tira au sort pour nous y envoyer, & le sort tomba sur moi, psur le sage Polyte, sur Euryloque, & sur le sage Polyte, sur Euryloque, & sur le sage polyte, sur Euryloque, & sur le sette Ambassade de dix-huit de nos com-

D'OVIDE. LIV. XIV. 237 n pagnons. En approchant du Palais de Cir-» cé, nous rencontrâmes des Loups, des n Ours & des Lions, dont la vûe nous es-" fraya d'abord, mais qui bien loin de nous » faire aucun mal, se mirent à nous caresser, » & nous accompagnérent jusqu'à la porte, " où quelques filles vinrent nous recevoir, » & nous conduisirent à travers une gale-» rie, où le marbre brilloit de tous côtés, » vers leur maitresse. Assise sur un trône su-» perbe, au milieu d'un magnifique salon, » Circé étoit vêtue d'un habit enrichi d'or » & de pierreries. Les Néréides & les Nym-» phes qui étoient autour d'elle, au lieu de » travailler aux ouvrages qui conviennent à » leur sexe, n'étoient occupées qu'à séparer » différens genres de plantes & dherbes » odoriférantes, & à arranger dans des cor-» beilles, des fleurs qui étoient en confusion » devant elles. C'est-là tout le travail que » Circé leur demande. Personne au monde » ne connoît mieux qu'elle la vertu de tounotes les Plantes: elle sçait quelles sont leurs - » propriétés, & l'effet que peut avoir leur . » mêlange. Austi nous la trouvâmes très-» attentive à les examiner. Dès qu'elle nous » apperçut & que nous l'eûmes saluée, elle " prit un air doux & riant, & parut nous re-» cevoir de la manière du monde la plus fa-😘 vorable; mais ayant ordonné à ses semmes

238 LES METAMORPHOSES » de composer un breuvage avec de l'orge, "du miel, du vin & du lait, elle y mêla je » nesçai quelle liqueur, qui le rendit d'une » douceur admirable, & nous présenta elle-» même la coupe, que nous primes de sa » main. Pressés par une soif ardente, nous » avalâmes cette liqueur avec avidité, & » dans le même temps Circé nous donna un » petit coup de baguette sur la tête. Ce que » je vais vous raconter, doit me couvrir de » honte & de confusion; je ne laisserai pas » cependant de vous l'apprendre. J'avois à » peine bû le fatal breuvage, que mon corps » commença à être tout hérissé de poil. Au solieu de l'usage de la parole, il ne me resta » qu'une voix rauque & délagréable. Tout mon corps se pancha vers la terre. & je » m'apperçus que mon vilage & ma bouche » s'allongeoient, & que mon cou devenoit » plus gros & plus large, & que ces mêmes » mains qui venoient de me servir à porter » la coupe à la bouche, n'étaient plus que » des pieds qui me servoient à marcher. Fu-"neste effet de ce breuvage! Après un chau-"gement si prodigieux, on nous enferma, " mes compagnons & moi, dans une étable. "Euryloque, le seul qui eût refusé la cou-» pe, ne fut point changé en pourceau com-" me nous. S'il n'eût évité un piége si dan-# gereux, nous ferions encore dans le même

D'OVIDE. LIV. XIV. -» état, & il n'auroit pû apprendre notre sort Ȉ Ulysse, qui vint nous délivrer & nous wenger. Mercure lui avoit donné une plan-- » te dont la racine est noire, & que les Dieux » nomment Moly; instruit par celui qui la - lui avoit donnée, & assuré de la vertu de - 490 certe plante, ilwint hardiment dans le Pa-» lais de Circé. Elle lui présente d'abord le · » breuvage qui nous avoit été si funeste : elle - » Moulut même le mucher de sa baguette: » mais il la repoussa smit l'opée à la main & -- » la fit craindre pour la vie. Leur paix ce-» pendant fur bientôt faite. Circé donna à -- » Ulysse son cœur & farmain, & notre déliwrance for le gage de leur Hymen. Pour mous tirer du trifte état où nous étions, melle répandit d'abord fur nous le suc d'une » plante plus salutaire, nous frappa de l'aurre bout de sa baguette, & prononça des » paroles différences de celles qui nous » avojent été si fatales. A mesure qu'elle les " prononçoit nous appercevions nos corps » qui le redressoient, & se déposibloient du » poil qui les couvroit. Enfin, nos pieds, nos » maine, aos bras, ac nos épaules reprirent " leur première forme. Le visage baigné de "pleurs, nous embrassames Ulysse qui , repandit des larmes de joye. Nous demeurâmes long-temps attachés à son cou, ", & les premières paroles que nous prouon-

240 LES METAMORPHOSES » câmes, ne furent employées qu'à mar-» quer notre reconnoissance. Circé nous rewtint un an dans son Palais. Pendant ce »temps-là, je vis des choses bien étonnan-» tes, & j'en appris d'autres qui ne l'étoient » pas moins, Parmi celles-là, voici une His-» toire que me raconta l'une des quatre fem-» mes qui étoient employées dans les secrets » les plus mysterieux de leur Mairresse. Dans » le temps que Circé étoit seule avec Ulysse, » cette femme me fit voir dans un lieu retiré » une statue de marbre blanc, qui représen-»toit un jeune homme avec un Pivert, & » plusieurs couronnes sur la tête. Je lui de-» mandai qui étoit ce jeune homme, pour-· » quoi on avoit placé sa figure dans l'endroit » le plus respectable du Palais, & ce que » signisioit l'oiseau qui l'accompagnoit. Je » vais vous l'apprendre, Macarée, me dit » cette femme, & vous connoîtrez par ce » que je vous dirai, quel est le pouvoir de » ma Maitresse: donnez toute votre attensition au récit de cette avanture.

#### Explication de la cinquieme Fable.

Lysse, après avoir demeuré quelque temps à la Cour de Circé, au milieu des plaisirs & de la volupté, sit réslexion sur l'indigne état où il étoir, & se retira sagement d'un séjour si nuisible à sa gloire. Voilà la Plante Moly, Symbole de la prudence. Ses

#### D'O VIDE, LIV. XIV. 24E

Ses Compagnons changés en Pourceaux, sont un emblème des désordres où plonge la volupté. L'Histoire de l'Ensant prodigue, que l'Evangile dit avoir été réduit à passer sa vie avec ces animaux immondes, nous marque assez ce que l'ou doit entendre par ces sortes de paraboles.

# FABLES VI. & VII.

Circé étant devenue amoureuse de Picus sils de Saturne, & Roy d'Italie, & n'ayant pû ébranler la fidélité qu'il avoit jurée à Canente son épouse, elle le change en un Oiseau, qu'on appelle encore de son nomparmi les Latins, c'est-à-dire, un Pivert, & ceux qui accompagnoient ce Prince, en plusieurs sortes d'animaux. Canente sut si assigée de la perte de son mari, & la douleur la consuma de telle sorte qu'elle s'evapora en regrets, & il ne resta d'elle que le nom, qu'a porté depuis ce temps-là, le lieue où elle avoit disparu.

\*PIcus, Roy d'Italie, étoit fils de Saturne. Ce jeune Prince qui aimoit fort \*les chevaux, avoit toute la beauré que si vous pouvez remarquer dans sa Statue: ce so sont les mêmes traits, & je puis vous assu-Tome III.

242 LES METAMORPHOSES » rer que le Sculpteur ne l'a point flatté-» Avec cela, les agrémens de l'esprit éga-» loient la beauté du corps. Il n'avoit pas en-» core vingt ans, qu'il avoit attiré sur lui les » regards de toutes les Dryades d'Italie, des » Nymphes des Fontaines, des Nayades du 35 Tibre, de celles du Fleuve Numique, de " l'Anis, de l'Aline, du Nar, du Tabaris, » de celles enfin qui habitent le bois sacré » où l'on révére Diane, & les étangs du voi-» sinage. Toutes auroient forme des dess seins sur son cœur; mais la fille de Janus \*& de Vénilie, étoit la seule qui en eut strouvé le chemin: les empressemens de si routes les autres, n'avoient été payés que s par des mépris. Sitôt que cette Princesse s fut en âge d'être mariée, Picus fin préféré s à tous ses rivaux, & lui donna la main. "Quoiqu'elle sût extrêmement belle, les is charmes de sa voix l'emportoient encore si sur sa beauté, & c'est ce qui lui avoit fait n donner le nom de Caneme. Elle chantoit s en effet avec taint de grace & tant de goût, » qu'elle rendoit sensible à ses doux accens ules rochers & les arbres, adoucissoit les manimaux les plus féroces, & arrêtoit le » cours rapide des fleuves & le vol des oi-" seaux. Un jour qu'elle s'amusoir à channter . Picus alla à la chasse du Sanglier. Il » étoit jetu d'un habit pourpre, rehausse

DOVIDE LIV. XIV. 243 s d'at, rengie deux dards à la main, & » montoit un très-beau cheval. Circé, qui » étoit venue dans le bois où Picus chassoit » pour y chercher des plantes, qu'on ne » trouve point dans le lieu où elle faisoit son » séjour ordinaire, l'ayant apperçu, fut si m frappée de l'éclat de sa beauté, qu'elle laiss la tomber routes les herbes qu'elle venoit a de cueillir, & se se sentittout d'un coup em-» brasée d'un violentamour. Après ce premier mouvement, lorsqu'elle, fut un peu » plus tranquille, elle résolut d'aller lui dé-» clarer les sentimens qu'elle avoit pour lui; simais Picus s'étant mis à fuir, & se trou-» vant environné de gardes, il ne lui fut pas » possible de l'acceindre. Ah! s'écria Circé, si si les plantes onvencore quelque vertu, si » je n'ai pas oublié tous les secrets de mon art, tu nem'échapperas pas, quand ta fuite » seroit aussi rapide que le vent. En même \* temps elle forma un phantôme semblable sà un Sanglier, qui après avoir couru quels que temps devant Picus, hi pagut entrer u dans un bois extrêmement touffu, & oil » il étois impossible aux chevaux de péné-» trer. Ce jenne Prince, suivant la trace de » la bête, sauce promptement de cheval, & wentre dans le bois. Circe prononça alors s ces paroles rettibles, o dent elle fe fert » lor qu'elle veut faire pâlie la Lune, ou dé-Xii

244 LES METAMORPHOSES » rober à l'Univers la lumière du Soleil son » pere. A peine les eut-elle prononcées, » que le Ciel s'obscureit, la terre exhala une » vapeur noire, & on en vit sortir un brouil-» lard si épais, que les chasseurs ne pouvant » plus se reconnoître, s'égarcrent bientôt, » & laissérent le Roy seul. Circé ayant saise » cette occasion, s'approcha de lui, & lui \* tint ce discours. Aimable Prince, je vous » conjute par ces beaux yeux, qui ont fais stant d'impression sur les miens, par cette beauté & ces graces qui forcent aujour-» d'hui une Déesse à paroître en suppliante » devant vous, de soulager des maux dont » vous êtes l'Auteur. Si vous devenez sensible pour une personne qui vous adore > » vous aurez pour beau-pere l'Astre qui nous éclaire : ne foyez pas affez cruel, » pour rebuter les vœux de Circé. Qui que » vous soyez, répondit Pigus, avec une fiersi té mêlée de mépris, je ne sçaurois être à » vous: je ne suis plus le maître de mon » cœur, & puisse celle qui le posséde, le »conserver éternellement! Tandis que la » belle Canente respirera, je lui garderai » une fidélité inviolable, & jamais une nouvelle flame ne viendra troubler une fe sbelle union. Les mépris de Picus ne rebumerent point Circe, & elle continua à le presser de répondre à la tendrelle, mais

D'OVIDE. LIV. XIV. 245 sonfin quand elle vit qu'il étoit inéxorable: »ce ne lera pas impunément que tu m'auras » offensé, lui dit-elle : un ne reverras ja-» mais cette Canenteque tu aimes tant : ma » vengeance va t'apprendre ce que peut une » femme & une amante en courroux; & tu: » scauras que Circé est en même temps fem-» me, amante & outragée. Après cette me-20 nace , elle se tourna deux fois du côté du » couchant, & deux fois vers le levant : elle » touchatrois fois Picus avec sa baguette » & prononça autant de fois des paroles ma-» giques. Picus, qui avoit pris la fuite, s'ap-» perçut avec étonnement qu'il couroit plus » vîte qu'à l'ordinaire, & qu'il étoit couvert » de plumes. Indigné de se voir ainsi chan-» gé en oileau , il le mit à frapper les arbres 2000 à les percerà grands coups de bec. Dans » cette métamorphole, ses plumes conser-» vérent la couleur de l'habit pourpre qu'il » avoit ce jour là, & l'agraffe d'or qui l'at-» tachoit, rendir celles de son cou d'un jau-» ne éclatant. Du reste il ne conserva que le » nom de Picus.

» Cependant ceux qui l'avoient accompagné à la chasses qui ne sçavoient ce qu'il pétoit devenu, courant à travers les bois & les campagnes pour le chercher, renconptrérent Circé qui venoit de dissiper les nuages dont l'air avoit été obscurci, lui de-

246 LES METAMORPHOSES » mandérent des nouvelles de leur maître » & comme ils ne doutoient pas qu'elle ne » l'eût fait périr, ils se mirent en état de ven-» ger sa mort. Circé qui se sentoit coupable, » répandit le suc & le venin de quelques her-» bes empoisonnées, appella à son secours » les Divinités de la nuit, l'Erebe, le Cahos » & sur-tout Hécate qu'elle implora avec » des hurlemens affreux. Quel prodige! d'a-» bord les Forêts semblérent changer de » place; les arbres pâlirent d'horreur, la "terre trembla, & l'herbe fut teinte de gout-» tes de sang. On crut entendre des chiens "hurler, & les rochers pousser de triftes ge-» missemens; la terre parut couverte d'in-» sectes & de Serpens, & on vit voltiger » dans les airs des ombres & des fantômes. » Pendant que les Gardes de Picus étoient » consternés à la vûe d'un spectacle si es » frayant, Circé les toucha de sa baguette, » qu'elle venoit de tremper dans des sucs » empoisonnés, & les changea en plusieurs » espèces d'animaux, sans qu'aucun pût lui

» échaper.

"Le Soleil s'étoit déja plongé dans l'O
» céan, & Canente ne voyoit point revenir

» son époux. Inquiéte & affligée, elle or
» donne à ses Gardes, & à tout le peuple de

» la Ville d'allumer des stambeaux, & d'al
» ler le chercher. Après avoir répandu us

D'OVIDE. LIV. XIV. » tortent de larmes, s'être arraché les cheso veux, & avoir donné toutes les marques » de la plus vive douleur, elle sorrit du Pa-» lais, & alla elle-même courir au milieu des » bois, des rochers & des montagnes, selon » que le hazard la conduisoit, & elle passa » ainsi six jours sans manger & sans dormir. » Enfin accablée de douleur & de lassitude, » elle se coucha sur les bords du Tybre, ou » mêlant ses larmes aux trisses accens de sa » voix, elle déplora ses malheurs avec cette » douce mélodie que font entendre les Cy-» gnes mourans: enfin la douleur la consu-» ma de telle sorte, que son corps disparut » peu à peu, & s'évapora dans les airs. Cet-» te avanture rendit célébre le lieu oil elle » étoit arrivée, & les Muses d'Italie l'appel-» lérent Canente du nom de cette Nym-» phe \*. Voilà, ajouta Macarée, une partie » des merveilles que je vis, ou qui me furent » racontées pendant le cours d'une année » que nous demeurâmes dans le Palais de » Circé. Enfin dans le temps que les plaisirs nous avoient entiérement amollis, Ulvile

Les meilleurs Mannféries portent veteves dixere Camena, an lieu de dire veteres coloni, qu'on trouve dans plusieurs imprimés; soit qu'Ovide ait entendu par les Muses les anciens Poètes, qui donnérent le nom de Canente au lieu de cette Nymphe disparut, ou les Muses elles mêmes qui avoient peut-être habité l'Italie, ou les vers des Saliens connes autresois dans l'ancien Lavium, il est toujours sur que c'est la leçon qu'il faut suivre.

"nous ordonna de nous embarquer & de "remettre à la voile. Comme Circé nous "avoit fait-entendre que nous avions enco-"re beaucoup de Mers à courir, & plusieurs "dangers à essuyer, je sus si effrayé de ses "discours, que dès que nous sûmes arrivés. "sur cette côte, j'y sixai mon séjour.

#### - Explication des Fables. VI. & VII.

JE ne sçai si on a remarqué qu'Ovide, après-avoir rapporté jusqu'ici les Fables des Egyptiens, des Phéniciens & des Grecs, entre dans selles qui devoient leur origine à l'Italie, en commençant par celles qu'on avoit inventées au sujet d'Enée, à qui les Romains rapportoient leus origine, & continuant jusqu'à la mort de Jules Célar, par où il finit cet ingénieux & pénible Ouvrage. Ainsi avant que d'expliquer celle de Picus & de Canente, dont il s'agit dans cette métamorphose, je crois qu'il est à propos d'établir une régle sure qui puisse tout d'un coup faire appercevoir l'origine de ces anciennes fictions. Loriqu'on trouve des Fables dont les noms sont tirés des anciennes Langues de l'Orient, comme celle d'Adonis, de Dagon, d'Arachné, d'Aréthuse, d'Ofiris & plusieurs autres, on peut assurer qu'elles étoient originaires d'Egypte & de Phénicie, & qu'elles n'étoient passées dans la Gréce qu'avec les Colonies qui étoient venues s'y établir. Lorsque ces mêmes noms sont conformes à la Langue Érecque, comme ceux de Dapliné, des Myrmidons, d'Alopis, de Galantis, de Cygnus & tant d'autres, on doit penser qu'elles avoient été inwentées par les Grees. Enfin lorsqu'il sont d'origine

D'OVIDE. LIV. XIV. gine Latine, comme ceux de Canente, de Picus, d'Anna Perenna, de Flore, de Quirinus & plusieurs autres; on peut croire que c'est dans le Pays Latin, que ces Fables ont pris naissance. Et ce qui sert à confirmer ceue régle, c'est qu'on ne trouve. point ces dernières fictions hors de l'Italie, ni les précédentes hors de la Gréce, si on excepte les Auteurs Latins qui ont visiblement copié en cela les Auteurs Grecs; au lieu qu'en suivant la trace des premières, si on les voit établies en Italie, on les. trouve aussi dans la Gréce; & en remontant à leur origine, dans l'Egypte & dans la Phénicie. Cette, régle qui est assez sûre, demande cependant quelque exception; car les Grecs & les Latins ont sou-. vent changé ces Fables & se les sont appropriées en changeant les noms qui les composoient. Ainsi on se tromperoit si on vouloit assurer que la Fable de Matuta & de Portumnus est d'origine Italique. sur ce que ces, deux noms sont Latins, puisque nous trouvons la même Fable dans la Gréce, sous, le nom de Leucothoé & de Palémon; & si nous voulons aller à la source, on la découvre aussi dans la Phénicie, d'où Cadmus l'avoit apportée sous coux d'Ino & de Mélicerte. C'est ainsi qu'on peut .. quelquefois suivre les Eables, jusques dans Jeur origine, mais il est temps d'expliquer celle de Picus qui a donné lieu à cette réflexion,

Ceux qui ont étudié l'Histoire des anciens Peuples, scavent que l'Italie sur autresois peuplée par différentes Colonies. La plus ancienne de toutes est connue sous le nom de Colonie des Aborigénes. On appelloit ainsi ceux qui étoient d'une origine étrangère, pour les distinguer des Autochd thones qui étoient ceux qu'on croyoit nès dans le Pays où ils habitoient. Si on veut s'en rapporter

Tome III.

à Denys d'Halicamafie (a) qui possedoit parsairement les Amiquhes traliques, & qui one pour garans de fon opinion Caron le Quofeur & Afelius Sempronius, ces Aborigones étorent une Colonie Grecque qui vint s'établir en Ratie pluseurs siècles avant la Guerre de Troye. Il est vrai que l'Auteur que je viens de citer, les fair venir d'Arcadie, sous la conduite d'Enotrius, & que Caton & Sempronius prétendoient qu'ils étoient sortis de l'Achaie: mais Théodore Rykius, qui a fait sur ce sujet une seavance differention, abandonne l'Auteur Grec pour suivre l'opinion de Caron, de Sempronius & de Trogus, & c'est, je crois, le parti qu'il faut prendre, & distinguer la Colonie des Aborigenes de celle des Enotriens, qui ne vincent que longtemps après en Italie. Le premier de ces Aborigenes qui régna for les Latins est connu sous le nom de Sterces, Janus uni lui fuccéda fut le second, & Pieus fils de Sterces le troilième, & son regne tombe vers le temps de Pandion second ou d'Egée, c'est-à-dire, cinquante ou soixante ans avant la prise de Troye.

Picus, an rapport de Servius (b), se méloit de prédite l'avenir & se servius (b), se méloit de prédite l'avenir & se servoit dans les auguses d'un Pivert qu'il avoit apprivoisé: Augur fuit Picus, és domui habait Picum per quem futura nascebat; ainsi on publia après sa mort qu'il avoit pris la figure de cet Oiseau, & on l'honora comme un Dieu-Indigete (c). Ce Prince étant mort fort jeune, sa semme Canente se retira dans une solitude, où elle ne véent pas song-temps. Pour exprimer ses triftes ses

( a) Amig. Rom, Lib. II.

<sup>(</sup>b) Sur le septième l'ivre de l'Enésde.
(c) Quoiqu'on donne pluseurs Erymologies ap som
d'Indigere, je crois rependant que la plus naturelle est celle;
qui explique qu mor par un Dien du Pays.

D'OVIDE. LIV. XIV. 151 grets, on dit qu'elle avoit été changée en voix, Comme nous avons peu de Memoires pour ces Antiquités Italiques, il a été aifé aux modernes de derraner un Prince fi pou concu. Si nous en croyons Gérard Vossius (a), il n'y eut jamais de Roy de ce nom en Italie, & toute cotte Fable n'est fondée que sur ce qu'il y avoit un Oracle de Mars parmi les Sabins, où un Pivere rendois les Oracles. Selon Bochart (6), elle vient du mot Paénicien Picea, qui vent dire un Devin. Enfin il y a des sçavant qui prétendent que Picus est Jupiter lui-même, honoré en Italie sous le nom de cet Oifenn, qui étoit d'un grand usage dans les Augures. Ainsi s'évanouissent à l'aide de sus Etymplogies, le Roman des amours de Circé & de Pisus, & les plaintes de la belle Canente. Pour moi, je m'en tiens à l'opinion de Denys d'Halicarnasse, plus inflruit que nous ne fommes aujourd'hui des Antiquités de l'Italie, à condirion tourefois qu'on ne mêlera pas, comme a fait Ovide, l'Histoire de Picus avec celle de Circé, qui ne vint s'établir dans cette patrie du Pays Latin, où étoit le Promontoire qui porte on nom, que long-temps après le Régne de ce Prince. La h Braider Strong: Rol. 210. 2 CA RA Charle Collection Co. 1 en llessen et fage i de Loobie le mace

# 

#### ARGUMENT.

Turnus ayant demandé du secours à Dioméde contre Enée fils de Vénus, qui lui avoit déclaré la guerre, le Prince Grec qui redoutoit le courroux de Vénus, dont il avoit ressenti les essets, n'os a lui envoyer des troupes; & raconte comment ses Soldats avoient été changés en Oiseaux qui sont semblables à des Cygnes, pour le moins par la couleur. Un Berger ayant insulté des Nymphes qui dansoient, est changé en Olivier.

PRÈS que Macarée eut fini le récit de ses avantures, Enée sit les sunérailles de sa nourrice, & on grava par son ordre cette Epiraphe sur un Tombeau de marbre. Cy gist Caieste, nourrice d'Enée, qui après l'avoir sauvée de l'embrasement de Troye, sit brûler son corps en cet endroit. Ensuire il abandonna rette côte, s'éloigna du séjour enchanté de Gircé, & arriva ensin dans le lieu où le Tybre porte dans la Mer des eaux troubles & bourbeuses. Latinus sils de Faune le reçut dans son Palais, & lui donna sa sille en mariage; mais cette allian-

D'OVIDE, LIV. XIV. ce couta de grands combats, & il fallut faire la guerre contre une Nation féroce. Turnus, à qui cette Princesse avoit été promise, prit les armes contre son rival. Toute la Toscane se déclara contre le Pays Latin , & la victoire fut long-temps disputée. Les deux partis cherchérent à le fortifier par des alliances avec les Princes voisins, dont les uns furent pour les Rutules, les autres pour les Troyens. Enée envoya demander du secours à Evandre, & en obtint; mais la négociation de Turnus auprès de Dioméde n'eut pas un heureux succès. Ce Prince ayant abandonné son Pays, s'étoit établi dans Japygie\*, & par le secours de Daunus, qui lui avoit donné sa fille en mariage, il avoit bâti la Ville où il régnoit alors. Vénulus y étant allé de la part de son maître, lai demanda des troupes; mais le Prince Grec lui répondit, qu'il n'osoit exposer celles de son Beau-Pere, & que pour les siennes, il n'en avoit pas assez pour en envoyer à Turnus. » Pour vous montrer, dit il, à » l'Ambassadeur, que mon refus est fondé » sur des raisons légitimes, je vous exposerai »les motifs qui m'engagent à n'accorder pas » le secours que vous me demandez : quoi-» que je ne puisse vous les apprendre sans

<sup>\*</sup> C'est cette partie de l'Italie qui se nomme aujourd'hui la Pouille.

» renouveller le triste souvenir de mes mal-» heurs. Lorsque la Ville de Traye sur ré-» duite en cendres, & qu'Ajax fils d'Oilée » eut attiré sur tous les Grecs le châtiment. » qu'il méritoit, pour avoir violé Cassandre n dans le Temple de Pallas, nous fûmes aln saillis d'une tempête qui écarta tous nos n vaisseaux; & comme si nous avions tous nété coupables de ce sacrilége, les vents, la » pluye, le tonnerre, la foudre, le Ciel & la » mer nous déclarérent la guerre. Enfin » pour comble de maux, la plûpart de nos » Vaisseaux allérent se briser contre les ro-» chers de Capharée. Pour ne point vous mennuyer par le récit de toutes nos avan-» tures, je me contenterai de vous dire, que » Priam lui-même, s'il avoir vécu, aureir » été sensible à nos malheurs. Délivsé de la » fureur des flots, par le secours favorable n de Minerve, je retournai dans ma patrie, » que je sus bientôt contraint d'abandonmer. Vénus pour se venger de ce que je l'a-» vois blessée au siège de Troye, ma de-» puis ce temps là fait souffrir tant de traver-" les , lur mer & fur terre, que j'ai mille fois » envié le bouheur de ceux que la tempête 33 & les rochers de Capharée avoient fair pemrir. Eh! plût aux Dieux que j'eusse été » submergé avec eux! Mes Compagnons ssépuilés de fatigues, & rebutés des maux

DOVIDE UIV XIVI MI in fans nombre qu'une longue & pénible na-» vigation, & les guerres différentes où ils as s'étoient trouvés, leur avoient fair souffrir. se me conjurérent de moutre fin à leurs maw vaux, & de leur procurer quelque repos. n Mais Acmon, homme vif & emporte, & nque nos malheurs avoient encore aigri, n leur parla ainsi: Amis, que vous reste-t-il m done taux à souffrir, pour vous découramger ainsi? Quels maux pourroit encore » vous faire Venus, quand même elle con-» tinucroit de vous persécuter? On ne doit » faire des voux que lorsqu'on craint des - n disgraces plus cruelles encore, que celles .n qu'on a essuyées; mais lorsqu'on a éprou-» vé le fort le plus affreux, on ne doit plus rien craindre : le comble des maux fait la » sécurité des malheureux. Il m'importe peu n que Venus m'entende, & qu'elle haisse ntout ce qui est attaché à Dioméde, Dion » méde seul nous suffit, & nous pouvons » sous la conduite de ce Héros, braver le » courroux de cette Déesse. Ce discours nd'Acmon irrita encore de nouveau Venus - » contre nous, & il fur approuvé de pen de » personnes. Je lui représentai avec coux de n les amis qui blamoient sa conduite, & qui n faisoient le plus grand nombre, le tort qu'il navoit de parler ainsi d'une Déesse qui nous » haissoit; & comme il voulut repliquer, la Y nii



» parole lui manqua, & sa voix ne fit enten-» dre qu'un son foible & mal articulé. Ses » cheveux se changérent en plumes; son col, » fon estomac & son dos en furent aussi revê-» rus. Ses bras se courbérent & devinrent des » aîles; ses pieds se fendirent, & à la place de » sa boucheparut un bec extrêmement allon-» gé. Tandis que Lycus, Idas, Rhetenor, » Abas & Nyctée paroissoient étonnés d'un » changement si inoui, ils en éprouvérent un: » semblable; & prenant tous en même temps » leur essor, ils se mirent à voltiger au tour de an notre vailleau. Sivous me demandez main-» tenant en quelle sorte d'oiseaux ils furent -» métamorphosés, je vous dirai que si ce ne. » sont pas des Cygnes, ils leur ressemblent. » beaucoup par leurblancheur. Enfin, après: " tantde malheurs, j'arrivai avec bien de la » peine, & peu accompagné, dans les Etats » de Daunus qui me reçut favorablement & » me donna sa fille en mariage.

Après ce discours, Vénulus sortit des Etats de Dioméde, & quitta le Pays des. Peucétiens (a) & la Messapie (b) où il vitces antres humides qu'une sombre forêt environne, & que le Dieu Pan habitoit alors. Les Nymphes y avoient fait autrefois leur demeure: mais elles en avoient été chassées

(b) Aujourd'hui la Calabre.

<sup>(</sup>a) Cette partie de la Pouille qui est à l'Orient & qu<sup>i</sup> avoit la Daunie au Couchant.

par un berger de la Pouille. La vûe de ce brutal les avoit d'abord obligées de prendre la fuite; mais lorsque leur frayeur sur dissipée, elles ne marquérent pour lui que du mépris, & se mirent à danser. Le berger se moqua de leur danse, qu'il imitoit d'une manière ridicule, & il ne cessa de les insulter d'une manière également indécente & grossière, que lorsque sa tête sur entièrement enveloppée d'écorce. Il sur changé en Olivier sauvage, arbre dont le fruit marque par son amertume, toute l'aigreur & la rusticité de ce berger.

#### Explication des Fables VIII. & IX.

I TALIE n'étoit pas aussi séconde en Fables que la Gréce, & dans le temps dont parle Ovide, ces anciennes sictions avoient beaucoup perdu de leur crédit; aussi voyons-nous ce Poète couler rapidement sur quelques Avantures d'Enée, pour en venir à la métamorphose de Jules César en Astre, par laquelle il avoit résolu de finir son Ouvrage.

Enée, après avoir essuyé tous les dangers d'une longue Navigation, arriva ensin en Italie par l'Embouchure du Tybre (a). Le Roy Latinus avertipar un Oracle qu'un Prince étranger devoit venir dans ses Etats, & épouser Lavinie sa sille, le reçut dans son Palais, & sit alliance avec lui, & promit de lui donner la Princesse en mariage. Turaus, neveu de sa semme Amate, qui devoit l'épouser,



<sup>(</sup>a) Denys d'Halycarnoffe Lib. 1. Tir. Liv. Lib. 1. Virgil. Ancid. Lib VII. Ge.

déclara la guesse à Enée, & ces doux rivaux se misent en état de disputer la Couronne & Lavinie. On ne s'attend pas que j'entre dans le détail d'une Histoire si connue; ainsi je me contenterai d'expliquer les événemens qu'en rapporte noure Poète, Turnus, dit-il, ayant envoyé demander du secours à Dioméde qui s'étoit établi dans la Ponisse, depuis la prise de Troye; ce Prince, prenant pour prétente la colére de Vénus, qui lui avoit fait souffrir les maux les plus cruels, resusa de lui donner des troupes, & renvoya Vénulus qui étoit venu les lui demander.

Pour expliquer cette Avanture, il est bon de seavoir que Dioméde sils de Tydée, au retour de la guerre de Troye, où il s'étoit acquis beaucoup de réputation, voulant retourner dans ses Etats, apprit qu'ils avoient été envahis par Cyllabarus, qui avoit épousé Egialée sa femme. Comme ses Trous pes avoient considérablement été diminnées pendant le Siège de Troye, il ne crut pas être en étas de chasser son concurrent, & il prit le parti de se retirer en Italie, où il bâtir la Ville d'Argyripe, ou Argos Hippium (a). Comme Enée arriva à peu près dans le même temps fur les bords du Tybre. Turnus rechercha l'alliance du Prince Grec, mais soit qu'il ne voulût pas se brouiller avec Enée, ou que dans ce nouvel établissement il n'eût pas affez de force pour faire cette diversion, il refusa l'alliance des Rusules, & ne songea qu'à affermir son autorité. Paulanias (b) qui dit qu'aucun Prince Grec n'avoit fait la guerre aux Romains avant Pyrrhus, ajoûte que Dioméde lui-même n'avoit pas voulu la faire à Enée : ce qui confirme la tradition que je viens de rapporter. Dioméda, qui avoit

(b) In Accion.

<sup>(</sup>a) Aujourd'hui Benevent, ou Monte Santo Angelo, felon d'autres.

D'OVIDE. Liv. XIV.

époufé la fille de Daunus, s'étant brouillé dans la suite avec son Beau-Pere, sut tué dans un combat, & ses Compagnons se retirérent dans une Me voifine qui porta dans la suite le nom de Diomédée. Cette fuite fit dire qu'ils avoient été changés en Oiseaux; & on ne, manqua pas d'ajoûter que c'étoit Vénus elle-même (a) qui avoir puni de la sorte les Soldats de ce l'rince qui l'avoit blessée à la main au Siège de Troye, ainsi qu'Homère le rapporte. Ajoûtons que ce qui servit à donner cours à cette métamorphole, c'est que l'Ille ou se retirérent les sujets de Dioméde étoit remplie de Cygnes & de Herons, comme nous l'apprenons des Anciens, qui ont débité bien des Fables sur cette Avanture. Pline & Solin disent que ces Oiseaux, se ressouvenant de leur origine, caressoient les Grecs qui abordoient dans cette Isle, & fuyoient ceux qui n'étoient pas de cette Nation. On ne sçait pas au reste en quelle espèce d'Oiseau les Compagnons de Dioméde furent changés; Ovide dit qu'ils resseme. bloient aux Cygnes; d'autres les prennent pour des Hérons, ou des Cicognes, ou des Faucones ce qui après tout est très-peu important. Les curieux pourront lire la sçavante Dissertation de Frederic Lachmon, qui a recueilli tout ce que les Anciens & les Modernes ont dit sur ce sujet (4).

Ovide joint à cette avanture celle d'un Berger du même Pays, qui fut changé en Olivier fauvage; mais comme l'Histoire ne fournit rien sur ce sujet, je crois qu'on pensera bien, sans que je le dise, qu'on a voulu nous manquer par cette fiction que quelques Nymphes, c'est-à-dire, quelques Bergénres, s'étoient vengées d'un brutal qui les avoit ins

sultées, en le faisant périr dans les Bois.

· (a) Pirgil. Encid. Lib. VII. (b) In Differs, de Aus Diemeden.



## <del>ଷ୍ଟେବରରରେ ଓ ଉତ୍ତରରେରର</del>

# FABLE X. XI. & XII. ARGUMENT.

Turnus ayant mis le feu aux Vaisseaux d'Enée, Cybele les change en Nymphes de la Mer. Après la mort de Turnus, la Ville d'Ardée, dont il étoit Prince, sur brûlée, & il sort de ses cendres un Oiseau de même nom. Vénus voyant Enée son sils, après tant d'actions héroïques, prêt à rendre le dernier soupir, obtient de Jupiter qu'il seroit mis au nombre des Dieux.

La Ambassadeurs étant de retour, apprirent à Turnus que Dioméde leur avoit resusée les troupes qu'ils lui avoient demandées de sa part. Les Rutules, quoique privés de ce secours, ne laisséent pas de faire la guerre à Enée. Elle sut sanglante, & les deux partis y firent de grandes pertes. Cependant Turnus, la torche à la main, alla mettre le seu dans les Vaisseaux d'Enée, qui sembloient n'avoir été épargnés par les slots que pour devenir la proye d'un autre élément. Les matières combustibles dont ils étoient enduits commençoient à brûler; la slamme montoit le long des mats & des voiles, & l'on voyoit sortir des bancs des ra-

D'OVIDE, LIV., XIV. 261 meurs, des tourbillons de fumée; lorsque la Mere des Dieux, se ressouvenant que ces Vaisseaux avoient été construits du bois du Mont Ida, parut au milieu des airs, montée sur son char, attelé de Lions, & après qu'on eut entendu le bruit des instrumens d'airain, qui l'accompagnent, & qu'elle ent elle-même sonné de sa trompette, elle parla ainsi : " C'est en vain, Turnus, que tu t'ap-🕉 plaudis à la vue de la flamme, que ta main » sacrilége vient d'allumer : je sçaurai l'énteindre, & je ne souffrirai pas qu'elle con-» sume un bois qui m'étoit consacré. « La Deesse parloit encoré; lorsqu'on entendit gronder le Tonnerre, & qu'on vit tomber une pluye abondante mêlee de grêle. Les veifts en courroux troublerent l'air & souleverent les flots'; & ces fiers enfans du Geant Astrée \* sembloient se faire la guerre. L'un d'eux, dont Cybelle emprunta le secours, rompir les cordages qui renoient les Vaisleaux attachés l'un contre l'autre, les poufla', les renversa, & les plongea sous les flots. Le bois dont ils étoient construits, s'étant amolli für change en d'autres corps, qui en conserverent la couleur. La poupe prit la forme d'une tête & d'un vifage; les rames

Les Venti paltoient pour être les entans du Géaux Aftree un des Titans, et de l'Aurore, Voyez Héhode Théog. R. Apollodore Lib.

262 LES METAMORPHOSES devinrent des jambes & des cuisses, les flancs des Vaisseaux, des côtes, la quille, l'épine du dos, les cordages, des cheveux, & les antennes, des bras. Ces nouvelles Nymphes de la Mer, oubliant les montagnes d'où elles tiroient leur origine, se plaisent maintenant au milieu des ondes & jouent avec les flots qu'elles redoutoient auparavant. Cependant comme elles se ressouviennent des dangers aufquels la Mer en courroux les avoit souvent exposées, elles prêtent une main favorable aux Vaisseaux qui sont menacés du naufrage. Pourvû toutefois que ce ne soit pas des Vaisseaux Grecs: car elles haulent cette Nation qui a détruit la Ville de Troye. Ainsi elles virent avec plaisir les tristes débris du Vaisseau d'Ulysse, & celui d'Alcinous changé en rocher \*.

On espéroit que le prodige, qui venoit d'arriver en faveur des Vaisseaux d'Enée, épouvanteroit Turnus, & l'obligeroit enfin à poser les armes; cependant ils opiniatra à continuer la guerre. Les Dieux, s'étoient partagés entre les deux rivaux: & pe qui vaut bien le secouts des Dieux, ils étoient l'un l'autre pleins de courage & de valeur.

<sup>\*</sup> Alcinois Roy des Phéaciens avoit prêté à Ulysse un Vaisseau, pour le conduire à straque, ainst que le dis Homère Osys Liv. Alls. Ce Vaisseau de naufrage, & oa publia qu'il avoit été changé en rocher, par Neptune qui voulut venger son fils Polyphème qu'Ulysse avoit aveuglé.

D'OVIDE, LIV. XIV. Ce n'est plus pour la couronne de Latinus, ni pour vous, belle Lavinie, qui deviez l'apporter pour dot à votre époux, que ces deux braves Guerriers livrent tant de batailles; ils ne combattent désormais que pour la gloire; & la honte qu'il y auroit à quierer les armes le premier, est le seul moent qui les retienne. Enfin Vénus voit son Fils victorieux. Turnus expire, & la Ville d'Acdée, si florissante pendant qu'il vivoit, tombe avec lui. Lorsque le feu que les Troyens y avoient allumé, l'eut consumée, on vit sortir de ses cendres un oiseau d'une mouvelle espèce. Son chant triste & lugubre, La maigreur, la couleur : tout convenoit au déplocable état d'une Ville saccagée, Il en conserva le nom; & en volant autour de ses ruines, il déplora long temps les malheurs d'Ardée.

La valeur & les belles actions d'Enée evoient mis tous les Dieux dans son parti, & forcé Junon elle-même à oublier le referriment qu'elle avoit si long-temps confervé contre lui. Il étoit temps que ce Héros, après avoir affermi l'Empire d'Iule son fils, abandonnat la terre, pour aller prendre dans le Ciel la place qu'il avoit méritée. Vénus avoit brigué en sa fayeur les suffrages de tous les Dieux, & s'étant jettée au col de Jupitée son Pere, après plusieurs caresses,

264 LES METAMORPHOSES lui avoit fait cette prière. » Souverain Maîstre des Dieux, qui avez toujours été un » Pere plein de tendresse pour moi, c'est en » cette occasion que vous devez me donner » de nouvelles marques de votre bonté; & , accorder à Enée, qui étant mon fils, vous » reconnoît pour ayeul, une place parmi oles Dieux. Quand même vous ne l'éleve-, riez qu'au rang des moindres Divinités , je » serois au comble de mes vœux. C'est assez '» qu'il ait vû une fois le Royaume des Om. » bres: & qu'il ait passé les Fleuves de l'En-» fer. " Tous les Dieux applaudirent à la demande de Vénus: l'épouse même de Jupiter n'en parut point offence, & fit connoître par un mouvement de tête, qu'elle 'consentoit à l'Apothéose d'Enée. Jupiter adressant alors la parole à Vénus, lui parla ainsi: » Celui pour qui vous vous intéressez, 3, & vous, ma Fille, vous méritez également ", Pun & l'autre la grace que vous me des, mandez. Vos vœux sont accomplis, & von tre fils sera au nombre des immortels. « Venus charmée de ce discours, rendit grace à son Pere, monta sur son char attelé de Colombes, & après avoir traversé la vaste étendue des airs, elle se rendit sur les rivages des Laurentins, à l'endroit où le Numique couronne de jones & de roseaux, va porter le tribut de ses eaux dans la Mer, Elle ordonna

D'O VIDE. Liv. XIV. 263 donna à ce Fleuve de laver le corps d'Enée son sils, & d'entraîner sous les slots tout ce qu'il avoit de mortel (a). Le Fleuve obéit; & purissant ce que ce Héros avoit de terrestre, il ne lui laissa que ce qu'il avoit de Divin. Après cette cérémonie, Vénus répandit sur son Fils une essence céleste, où elle avoit mêlé le Nectar & l'Ambrosse: elle lui en frotta le visage; & lui en ayant fait avaler une partie, elle le rendit semblable aux Dieux. Le Peuple Latin, qui lui a élevé des Temples & des Autels, le nomment Indigete (b).

(a) Cette expression, & taciso deserre sub aquera sursu, que les Traducteurs n'ont pas tendue, m'a paru mysserieuse, & elle a quelque rapport avec ce que Dieu dit dans l'Ecritura Pour marquer qu'il oublieroir les péchés de ceux qui se repentent, projiciam in profundum maris.

76) Cécoit le nom qu'on donnoit aux Dieux du pays. Indigeres quas imbigens. On peut voir plusseurs autres Etymologies de ce nom tlans le tremer Tome de mon Explication des Fables, & dans le Thrésor de la Langue Latine de Robers Etienne, au mot Indiges.

#### -Explication des Fables X. XI. & XII.

A guerre eatre Turnus & Enée fut fort opiniâtre, & les deux Chefs disputérent avec vigueur la Coutonne de Latinus. Le Prince des Rutules craignant qu'après qu'il autoit défait ses ennemis, ils ne remontassent sur leurs Vaisseaux,
pour aller briguer l'alliance des peuples voisins,
y sit mettre le seu, & sans le prompt, secours qu'on
y papporta, ils auroient été réduits en cendre.
Quelques Auteurs prétendent qu'un orage subit
Tome III.

qui s'éleva dans ce moment éteignit le feu & lauva la Flotte, qui alloit devenir la proye des flammes. On habilla ce fait en Fable, & Virgile qui est Paueur de cette fiction, du moins ne connoison personne qui en ait parid avant lut, seignit que Cybello, à la priéte de Véaus, Mere d'Enée, pour conserver le bois de ces Vaisseaux, qui avoit été pris dans les forêts du Mont Ida, qui lui étoient conserées, les avoit changés en Nymphes (\*). C'est ains qu'on donnoir du merveisseux aux choses les plus simples, & qu'on inhaussoit la gloire des Héres, en faisant intervenir les Dieux dans ce qui les regardoit. Ovido ajoûte que le Vaisseau d'Alcinoite avoit aussi été changé en rocher: ce qui veut direqu'il avoit fait nausrage près de quelques écueils.

Nous devons penser la même chose de la Fable. qui suit celle que je viens d'expliquer. Les Soldans d'Enée pour venger l'affront qu'ils venoient de recevoir, avant mis le feu à la Ville d'Ardée, Capitale du petit Etat des Rutules, dont Turnus étoit Roy, on publia qu'il en étoit sorti un oiseau de mêma nom. On voit encore par cet example que le furnaturel ne coutoit rien dans ces temps-là, puifqu'on en mêloit par-tout. Ce qui autorisoit cette fiction, c'est qu'il y avoit dans le Pays un oiseau qui parmi les Latins portoit le même sont que colui de cette Ville. Je ne sçai au reste fi la Ville d'Arde fue entierement confumée dans cet incendie. comme le prétend Ovide, ou si ello sur rétablio dans la suite: mais il est sur que Tite-Live die qu'elle subsissoit encote du temps des Tarquins. Enfin pour finir les avantures, je dois dère qu'après différent combats, Ence dia la vig à fon Rival. époula Lavinie, & après avoir régné trois ans fur les Latins, il fut mé lui-même dans la baraitle que

(a) Endli Lib. 14.

D'OVIDE. Ltv. XIV. 267
Iui livra Mézence Roy des Tyrréniens, sept ans après la prise de Troye, comme le dit Denys d'Halicarnasse (4), laissant la Reine grosse d'un fits, qui sur nommé sylvius. Comme en ne tiouva point le coups d'Enée après le comhat, en publia, que Vénus sa More l'avoir mia au rang des Dieux, & que l'honora dans la suite sous le nom de Jupiter Indigete. Son sils Ascagne lui succéda, & hâtit la Ville d'Albe, où ses descendans au nombre de quatorze régnérent jusqu'à Numitor, Grand-Pere de Romulus.

J'ai fuivi au refte dans l'emplisation des avantures d'Enée l'opinion la plus commune. Denysd'Halicamasse de Tite-Live ont été mes guides , de j'ai évité à dessein les discussions dans lesquelles sont entrés Bochard, Ryckius de quelques autresseavans modernes que l'on pourra consulter.

(a) Ant. Rom. Lib. I.

## The off above the state of the

### FABLEXIII

#### ARGUMENT

Vereumne, envouveur de Pomone prensis différences fegures pour lui plaise. Enfin Rosses mécamorphofé en vieille, il la rend fenfible par les estofes qu'il leti dis.

Souverain. Après sa mort, Sylvius monta fur le Trâne, & laissa la Couronne à son



268 LES METAMORPHOSES Fils Latinus second du nom, qui se rendit célébre pendant son régne. Après lui régnérent Alba, Epitus, Capys, Capetus & Tiberinus, qui s'étant noyé dans le Fleuve qui coule dans le Pays Latin, lui fit porter le nom de Tybre.\* Tiberinus laisla deux enfans, Rémulus & Acrotas. Le premier, qui étoit l'aîné, ayant voulu imiter la foudre de Jupiter, perdit la vie d'un coup de tonnere. Acrotas plus sage & plus modéré que son frere, sut l'héritier de sa Couronne & la laissa en mourant au courageux Aventinus, qui fut enseveli sous une Montagne, qui étoit dans ses Etats, & à laquelle il donna fon nom.

Ce sur sous le régne de Procas Successeur d'Aventinus, que vécut Pomone. Parmi toutes les Hamadryades du Pays. Latin, il n'en étoit point de plus habile qu'elle dans la culture des Jardins & des Arbres fruitiers: ce qui lui avoit fait donner le nom de Pomone. Elle n'aimoit ni les forêts, ni les eaux, elle n'avoit d'inclination que pour la campagne, & pour les arbres qui portent du fruit. Au lieu d'un Javelot, on ne lui voyoit à la main qu'une serpette, avec laquelle elle en retranchoit les branches inutiles', ou les grefsoit sur d'autres arbres. Attentive à les arroser, elle ménageoit de pe-

Le Tibre fe nommoit anciennement Albula.

D'OVIDE.LIV. XIV. 269 tites rigoles autour de leurs racines. Telles étoient les occupations de Pomone. Insensible aux plaisirs de l'amour, & craignant toujours quelque insulte des gens de la campagne, elle avoit enfermé ses jardins de murailles, & l'entrée en étoit interdite à tous les hommes. Que ne tentérent point pour la séduire, les Satyres, cette jeunesse si portée aux plaisirs & aux jeux; les Pans, dont la tête est toujours couronnée de branches de Pin; Silvain, que sa vieillesse rend encore plus vif & plus enjoué; enfin le Dieu des Jardins\*, qui avec sa faulx épouvante les Voleurs? Mais personne ne l'aimoit avec autant de tendresse que Vertumne, qui cependant n'en étoit pas traité avec moins de rigueur que les autres. Combien de fois, caché sous un habit qui l'auroit sait prendre. pour un Moissonneur, parut-il devant elle chargé de gerbes de ble ? Quelquefois la tête couronnée de foin, on auroit cru qu'il venoit de faucher quelque pré, ou l'aiguillon à la main, il ressembloit à un Bouvier, qui venoit de quitter la charrue. Lorsqu'il portoit une serpe, on auroit juré que c'étoit un véritable Vigneron. S'il avoit une échelle sur ses épaules, vous eussiez dit qu'il alloincueillir des pommes. Avec une épée, il paroissoit être un Soldat, & la ligne à la main, un Pêcheur. Ce fut à la faveur de tant de déguise-\* Priape,



270 LES METAMORPHOSES mens, qu'il eut souvent le plaisir de paroftre devant Pomone, & de contempler tous fes charmes. Enfin il résolut de sé métamorphofer en vieille. D'abord ses cheveux devinrent blancs, & fon visage se couvrit derides. Il prit une coëffure qui convenoit à ce déguisement, avec un bâton à la main, & entra ainsi dans le Jardin de Pomone. Après en avoir admiré la beauté, & loué celle qui en avoit soin, il lui donna des baisers capables de trahir son déguisement. Il s'assirensuite sur le gazon, dans un endroit un peu éleve, & se mit à regarder les arbres qui étoient fi chargés de fruits, que leurs branches touchoient presque à terre. Près de-là, étoit un orme couvert de railins d'une vigne qu'il foutenoit. Vertumne saisit cette accasion pour lier conversation avec Pomone. » Si cer arbre, dit-il, étoit demeuré seul, » qu'il ne se sût point joint avec cette vigne, » il seroit stérile, & ne porteroit que des , feuilles; & si la vigne elle-même ne s'étoit " unie avec lui, vous la verriez trifte & lan-» guissante ramper sur terre. Cependant cet » exemple ne vous touche point, belle Po-" mone, vous fuyez un tendre engagement, » & vous avez de l'éloignement pour le ma-» riage. Ah! fi vous deveniez sensible vous nauriez plus d'Amans que n'en eurent, ni » Héléne, ni celle qui causa la guerre des

D'OVIDE. LIV. XIV. »Lapithes, Hippodamie, ni l'épouse du » brave Ulyste\*. Dans le temps même que » vous évitez avec tant de soin ceux qui vous. »aiment; vous êces luivie d'une foule de » Soupirans. Les Dieux, & les demi-Dieux sscherchent à vous plaire, & il n'en est auss cun dans les montagnes d'Albe, qui ne » foit devenu sensible pour vous. Cepensi dant fi vous êtes fage; fi vous aspirez à une » alliance qui soit digne de vous, si vous-21 m'en croyez, moi qui vous parle, & qui » vous aime plus que personne, & même » beaucoup plus que vous ne pensez, refu-» lez tout aurre engagement, & ne donnez » la main qu'à Vertumne. Je puis vons réso pondre do lui & de fatendrelle, puisqu'il. » ne le connoît pas mieux lui-même, que jo » le connois. Au veste, ce n'est point un vo-» lage qui coure sans ceste de climat en cli-» mat, il n'aime que ce Pays & ne cher-» che point d'autre séjour. Il ne ressemble. si pas à ces Amans, quife laissent enflamment \*par le dernier objet qui frappe leur vûc : si vous êves sa premiére passion, &c il n'enmaura jamais d'autre : c'est à vous qu'il cou-» sacre le reste de ses jours. Je pourrois ajou-

C

3

ŀ

Comine les imprimés partent tons, timidi qui audacia Vlyfis, les Traducteurs ont mis du timide ou du courageux Vlyfic. M. Burman a fuivi la loçon d'un manuferit de la Vlyfic de Barb, où il y a timidu audacia Vlyfici, id est audacia in timides.

272 LES METAMORPHOSES » ter encore qu'il est jeune, que la nature l'a-» doué d'une excellente beauté, & qu'il-» peut, quand il lui plaît, se revêtir de tousi tes sortes de figures : il n'en est point cer-» tainement qu'il ne prenne, quand vous le » lui ordonnerez. Qu'est-ce donc qui peut » vous empêcher de devenir sensible pour » lui ? Est-ce parce qu'il a les mêmes inclinass tions que vous? C'est à lui qu'on offre les » prémices de ces fruits que vous cultivez-» avec tant de soin, & l'air dont il les recoit. » fait assez connoître combieu ces présens. » lui sont chers. Aujourd'hui ce ne sont ni » les fruits, ni les plantes de vos jardins qu'il » demande; c'est votre cœur : il ne souhaire; » que vous. Cédez donc à ses tendres em-» presemens, & sigurez-vous que c'est lui-» même qui vous en follicite par ma bouche. » Craignez les Dieux vengeurs, craignez la " Mere d'Amour, qui punit les cœurs insen-» sibles; redoutez sur-tout Némésis \* qu'ons n'offensa jamais impunément. Pour vous » faire voir que la crainte que je cherche: à » vous inspirer, n'est pas sans fondement » comme mon age & l'expérience m'ont apri

<sup>\*</sup>Némésis fille de Jupiter & de la Nécessité étoit parmi les Anciens la Déesse qui vengeoit les crimes, sur-tout ceux dont l'orgueil & la sierté étoient la source. Les Athéniens la nommoient Rhamnusse d'un bois de l'Attique où ils lui avoient construit un Temple. La même Déesse récompensoit aussi les vertus & le mérite; ainsi elle étoit fort honorée

D'OVIDE. LIV. XIV. 273 » pris beaucoup de choses, je vais vous » conter une Histoire, qui est très-connue » dans l'Isle de Chypre, & très propre en » même temps à vaincre votre résistance, & » à wous rendre sensible.

# Explication de la treizieme Fable.

PARMI les Divinités Etrusques, qui surent adoptées par les Romains, étoient Vertumne & Pomone, Dieux qui présidoient aux fruits & aux Jardins, ainsi que Properce le fait entendre dans ces Vers où Verrunne se glorisse d'avoir abandonné le Pays des Etrusques pour aller à Rome.

Tuscus ego, Tuscis orior: nec pænites inter Pralia Volscinos deseruisse focos.

Nec me turba juvat, nec semplo lator eburno. Remanum satis est posse videre forum (a).

Pour peu qu'on soit initié dans les Mystéres de la Religion Payenne, on sçait qu'on avoit divinisé presque toutes les parties de l'Univers; qu'il y avoit des Dieux dans le Ciel, dans l'Enser, dans la Mer & sur la Terre; qu'il y en avoit dans les bois, dans les seuves, dans les sontaines & dans les maisons particulières; que le monde entier ayant paru trop-vaste pour être gouverné par une seule Divinité, on en avoit établi un nombre insessit pour les différentes parties qui le composent; & il suffit d'avoir lu les Livres de la Cité de Dieude Saint Augustin pour sçavoir que tout, jusqu'à la sièvre, avoit sa divinité tutélaire. Les jardins & les vergers avoient pour Patrons Pomone &

(a) Prop, Lib. IV.
Tome III.





Vertumne, ausquels on offroit des Sacrifices pour la conservation des fruits, comme Festus le dit après Varron. Ces deux Divinités avoient à Rome leurs Temples & leurs Autels, & le Prêtre de Pomone portoit le nom de Flamen Pomonalis. L'Antiquité nous a conservé quelques Statues de cette Déesse, qu'on peut voir dans le premier Volume du Pere Montfaucon. Pour je qui regarde le Roman qu'on vient de lire dans Ovide, je crois qu'il n'a d'autre fondement que l'imagination des Poczes: à moins que de penser par une conjecture erès-vraisemblable, que comme Vertumne, dont le nom vient de vertere, changer, tourner, marquoit l'année & ses variations, on avoit raison de feindre que ce Dieu prenoit différentes figures pour plaire à Pomone; c'est-à-dire pour amener les fruits à leur maturité. Ovide lui-même donne lieu à cette conjecture, puisqu'il dit que ce Dien prit la figure d'un Laboureur, celle d'un Moissonneur. & celle d'une vieille femme, pour marquer par-là le Printemps, l'Eté & l'Hyver. Un Vers d'Horace nous apprend qu'on prenoit le nom de Yertumne pour l'année.

# Vertumnis, quotquot funt, natus iniquis.

Remarquez encore qu'il y avoit un marché célébre près du Temple de ce Dieu, parce que Vertumne étoir regardé comme le Dieu des Marchands. C'est à cela que fait allusion le Poète que je viens de citer, loriqu'adressant la parole à son Livre, il dit:

#### Vertumnum Janumque Liber Spectare videris.

Ce Temple étoir dans la rue appellée vieus Timfen, par laquelle on alloit au grand Cirque. Cicé-

#### DOVIDE. LIV. XIV.

con dans la première des Verrines, parle ainsi de la Statue de ce Dieu: Est-il quelqu'un qui sans le chemin, qui conduit de la Statue de Vertumnus au grand Cirque, n'ait trouvé sur chacan des dégrés des marques de son avarice? Ensia pour remonter à l'origine de Vertumne, on peut dire, sur l'autorité des garans que cine le Commentaneur des Fastes d'Ovide, que c'étoit un ancien Roy des Etrusques, qui ayaut pris un soin particulier de la culture des Jardins, mérita après sa mort d'être mis au rang des Dieux (a).

(a) Ant, Fanenste in Lib. VI. Fafterum.



# 

Vertumne raconte à Pomone l'Histoire & Anaxarete, qui ayant obligé par ses mépris, Iphis son Amant à se pendre, est change en Rocher par Vénus. Le récit de cet évênement ayant touché Pomone, Vertumne quitte son déguisement, & paroît sous sa forme ordinaire. Après la mort d'Amulius & de Numitor, derniers Rois d'Albe, Romulus régne dans Rome qu'il avoit bâtie. Tatius Roy des Sabins lui fait la guerre, & Junon se déclare contre les Romains. Vénus les protége, & Romuius victorieux est enlevé dans le Ciel, où il est mis au nombre des Dieux, sous le nom de Quirinus. Hersilie semme de Romulus devient immortelle comme lui, & est appellee la Déeffe Ora.

PHIS, né de parens obscurs, ayant vu Manaxarete, qui tiroit son origine de l'illustre sang de Teucer, en devint éperduement amoureux. Il combattit longtemps sa passion naissante; mais voyant qu'il lui étoit impossible de la vaincre, il prit le parti d'aller chez sa Maîtresse, & s'adressant d'abord d'un air humble & sou-

" BOVIDE Liv. XIV. mis, à sa nourrice, il lui apprit l'amour » qu'il avoit pour Anaxarete, & la conjura » par tout ce qu'elle avoit de plus cher au » monde, de lui être favorable. Il observa » la même conduite à l'égard de tous les au-» tres Domestiques, qu'il tâcha de mettre » dans ses intérêts. Il lui écrivit souvent des » lettres pleines de tendresse. Souvent il attasi choit à sa porte des guirlandes de fleurs, s qu'il avoit atrofées de ses larmes. Il passoit s les nuits entières sous cette même porte; » & dans l'excès de sa douleur, il s'en pre-» noit à elle, comme au seul obstacle qui 37 l'empêchoit d'être heureux. Cependant la » fiére Anaxarete, plus sourde que les flots s en courroux (a), plus dure que le (b) fer, » & plus insensible que les rochers, n'avoit » que du mépris pour lui, & en faisoit de » cruelles raîlleries. Elle ne parloit de la passsion d'Iphis qu'avec une hauteur insup-» portable, & faisoit paroitre en toute ocs casion tant de sierte, qu'elle lui ravit juss qu'à l'espérance de pouvoir jamais la rensi dre sensible. Contraint de céder à sa dou-

(b) Le Poète dit, qued Noricus excequir ignir, qui est forge chez, les Noricions. Parce que ce Peuple d'Allemagne, qui habitoit vers l'Autriche & la Bavière, avoit d'excellentes farges.

Aaiij



<sup>(%)</sup> Le Poète ajoûte sadensibus Hudis, parce que quand ces étoiles, qui sont au dessous de la Chèvre & vers l'épaule du Chartier, sont près de leur coucher Héliaque, la Mer est souvent agitée de vents & de tempêtes.

» leur, & à son désespoir, il alla pour la desm nière fois à la porte d'Anaxasere, où il fir \* entendre ces plaintes: Vous avez trion-» phé, cruelle; mais vous serez bientôt déli-» vrée d'un amour qui vous importune. » Couronnez-vous de laurier, célébrez voptre victoire, je vais terminer mon trifte » fort : vons pouvez gouter le barbare plai-» su de me voir mourir. Je me flatte du » moins que vous applaudirez à la derniére action de ma vie, & que vous serez obligée » d'avouer que j'ai sou vous plaire en quelseue chose. Ne croyes pas cependant que s je renonce à mon amour', avant que de \* rendre le dernier soupir : le même instant n me privera de la lumiére du Soleil & de m celle de vos beaux yeux. Ce ne fexa point, nau reke, la Renommée qui vous apprenm dra la nouvelle de mon déléspois : je veux » vous l'apprendre moi-même, afin: que wous n'en puissiez pas douter. Vous me »verrez expirer, & ves yeux, cruelle, jouiront d'un speciacle qui ne sçauroit leur mêtre qu'agréable. Grands Dieux! si vous » êtes témoins des actions des hommes, » souvenez-vous de l'infortuné Iphis, & ap-» prenez à la postérité l'Histoire du plus malheureux des Amans. Ajoûtez au fou-» venir de mon nom, des jours que vous mem tetranchez. Telle fut la prière qu'Iphis sie

D'OVIDE LIV. XIV. 279 wanx Dieux : c'est tout ce qu'il osa leur demander. Il leva ensuite les yeux & les » mains vers cette porte qu'il avoit fi souvent » ornée de guirlandes & de couronnes de »fleurs; & en y attachant un cordon, il so parla ainsi pour la dernière fois à Anaxa-» rete: » Cruelle, lui dit-il, voilà une con-» ronne qui vous sera plus agréable que cel-» les que vous avez vûes ici tant de fois! & » en même temps il passa sa tête dans le nœud » fatal & s'étrangla. Le bruit qu'il fit avec les » pieds contre la porte, sit accourir les Do-» mestiques d'Anaxarete, qui, à la vûe de ce » triste spectacle, jetterent un grand cri, & » firent tous leurs efforts pour secourir ce malbeureux Amant; mais voyant qu'il mavoit rendu le dernier soupir, ils porterent » son corps chez sa Mere: car son Pere étois » mort. Elle prit ce fils infortuné entre ses » bras, l'embrassa tendrement; & après avoir donné toutes les marques du plus » grand désespoir, elle se dispola à lui renordre les derniers devoirs. On portoit Iphis w dans le lieu où l'on avoit préparé le bûcher; ¿ & comme la pompe funébre, que la mere » accompagnoit, traversoit la Ville, elle » passa près de la maison d'Anaxarete, dont » le cœur commençoit déja à êtrangité par » un Dieu vengeur. Lorsqu'elle entendit le »bruit de cette cérémonie: Voyons-la, dit-Aaiiii

»elle, & en même temps elle monta dans
»le lieu le plus élevé de sa maison, & se mit
» à la fenêtre. A peine avoit-elle jetté les
» yeux sur le lit sunébre, qu'ils commen» cérent à s'endurcir; son sang se glaça, & 
» une pâleur mortelle se répandit sur tout
» son corps. Elle s'efforça de s'arracher de la
» senêtre; mais elle s'y sentit arrêtée. Elle
» voulut détourner les yeux d'un specsacle
» si triste, & ils se trouvérent sans mouve» ment. Enfin la dureté de son cœur se com-

muniqua à toutes les parties du corps, qui mfut changé en rocher. Ne croyez pas, au preste, que ce que je vous raconte est une

» Fable: Salamine (a) conserve encore la » Statue qui cache cette Princesse, & on a

» bâti dans cette Ville un Temple en l'honneur de Venus Spéculatrice (b).

» Faites réfléxion sur cette Avanture, » belle Nymphe, ne soyez plus si sière, & » rendez les armes à l'amour. Puissez-vous » être toujours heureuse! Puissent les gelées » du Printemps ne nuire jamais aux sleurs

(a) Ville de l'Isse de Chypre bâtie pas Teucer fils de Telamon, dont, selon notre Poète, Anaxarete était descendue?

(b) C'est ains, je crois, qu'il faut traduire Veneris presseriers, et non pas vengeresse, comme Messieurs du Ryer et de Bellegarde l'out traduit. Ce terme fait allusion à Anaxarete qui fut punie de son insensibilité, dans le temps qu'else regardoit la pompe simbre d'sphis. Le Temple que Phédre avoit sait construire dans le lieu où elle alloit voit Hippolite qui faisoit ses exercices dans les plaines de Thrésene, sut nommé pour cette taison le Temple de Vénus Spésalarites.

# D'OVIDE. Liv. XIV.

nde vos arbres, ni les vents de l'Automne nen faire tomber les fruits! » Après que Vertumne eut fini cette histoire, sans que Pomone en parût touchée, il quitta son déguisement, reprit la figure d'un jeune homme, & se montra aux yeux de Pomone aussi beau que le Soleil qui sort d'un nuage, qui avoit obscurci son éclat. Il se préparoit à lui faire violence; mais la force n'étoit plus nécessaire : la Nymphe charmée d'un Dieu qui soupitoit pour elle, étoit devenue sensible pour lui, & l'aimoit autant qu'elle en étoit aimée.

Après la mort de Procas, Amulius régna dans la Ville d'Albe; mais le vieux Numitor qu'il avoit injustement chassé du Trône, y sut rétabli par la valeur de Romulus & de Remus ses petits sils. Quelque temps après Romulus jetta les sondemens de la Ville de Rome, le jour auquel on célébroit la Fête de Palès (a): Tatius & les Sabins lui déclarérent la guerre, & la sorteresse du Capitolo leur sut livrée par Tarpéia, qui pour récompense sut étoussée sous un amas de Boucliers qu'on lui jetta. Fiers de cet avantage les Sabins, dans le dessein de surprendre les Romains pendant leur sommeil, s'avancérent sans bruit comme des loups ravisseurs, vous

<sup>(</sup>a) C'éroit une Fête que les Bergers célébroient et l'honneur de Palès, pendant laquelle on allumoir des feux de la fautoir par-deflus.



281 LES METAMORPHOSES les portes de la Ville, qu'ils trouvérent fermées. Junon leur en ouvrit une, sans que personne s'en apperçût, que Vémus qui entendit le bruit qu'elle sit en s'ouvrant. n'auroit pas manqué faus doute de la refermer sur le champ, s'il étoit permis à un Dieu de défaire ce qu'un autre Dieu a fait. Copendant, pour ne pas abandonner Romulus dans une occasion si pressante, elle alla trouver les Nymphes de la Fontaine qui est proche du Temple de Janus, & les pria de secourir les Romains. Les Nymphes, pour obéir à Vénus, ouvrent en même temps touses les veines de leur source, & en font couler un nouveau Fleuve : car il n'y avoit point encore en cet endroit, d'eau qui fermat l'entrée du Tomple de ce Dieu. Elles remplirent enfuite de souffre tous les canaux de cette fonsaine, & y allumérent un biunne, qui l'echauffa tellement, que ses caux, qui étoient auparavant aussi froides que celles qui descendent des Alpes, disputérent alors de la chaleur avec le feu. On vit même fumes les portes du Temple de Janus par le bouillennement de ces caux, qui servit de rempart à la porre de la Ville, que Junon venois d'ouvrir, tandis que les Soldats prenoient les armes. Romulus se mit à leur tête, les rangea en bataille, & dans un moment la terre Le trouva jonchée de Sabins & de Romains.

# DOVIDE LIV. XIV. 282 qui perdirent la vie dans ce combat, où la fureur fit verser indifféremment le sang du Beau-Pere & du Gendre. Cependant pour ne pas porter les choses à la dernière extrêmité, on conclut une paix, par laquelle Tatius sut associé à l'Empire. Après sa mort, & dans le temps que Romulus gouvernoit les deux Peuples avec une égale équité; Mars, ayant quitté son casque, parla ainfi au Souverain Maître des Dieux & des hommes: » Mon Pere, lui dit-il, puisque les » fondemens de Rome sont si bien affermis, » & que cette Ville se trouve maintenant » soumise à un seul chef, il est temps de vous » acquitter de la promesse que vous me sites » autrefois, de placer votre petit-fils dans le n Ciel, dont il s'est rendu digne par ses beln les actions. Je me ressouviens que vous di-» tes un jour en présence de tous les Dieux; o que vous éleveriez un de mes bis au rang » des immoctels : accomplissez aujourd'hui some promesse si solemnelle. « Jupiter accorda la demande de Mars. Cependant le Ciel parut tout-à-coup couvert de nuages sombres & épais, & les éclairs, dont l'air fut embrase, joints au bruit du tonnerre, portérent l'épouvante & la terreur dans la Ville de Rome. L'intrépide Mars qui reconnut à ce signal qu'il étoit temps de placer Romulus.



dans le Ciel, monta sur son char ensanglan-

#84 LESMETAMORPHOSES té, & s'appuyant sur sa lance, & pressant les chevaux à coups de fouet, il traversa en un instant la vaste étendue des airs, & arriva sur le sommet du Mont Palatin, où trouvant Romulus qui rendoit la justice à son Peuple il l'enleva dans son chariot. Le corps de ce Prince, en montant vers le Ciel, se purisia, & tout ce qu'il avoit de mortel, se dissipa comme la balle de plomb qui est lancée avec une fronde. Son vilage prit tout l'éclat de la majesté des Dieux, rel qu'on le voit avec sa robe dans la Statue de Quirinus. Hersilie répandoit des larmes pour la mort d'un époux fi cher, qu'elle croyoit mort, lorsque Junon ordonna à Iris de descendre sur la terre, pour aller la consoler, en lui parlant ainsi de sa part. "Sage Princesse, la gloire & l'ornement des Romains & des Sabins : digne Ȏpouse autrefois du grand Romulus, au-» jourd'hui de Quirinus, cessez enfin de » vous affliger, essuyez vos larmes, & si vous wavez quelque empressement de voir le n Prince qui vous fut si cher, venez avec moi » dans le bois sacré, qui est sur le Mont » Quirinal, & qui couvre de son ombre le » Temple du Roy des Romains. «Iris obéit, & étant descendue sur un arc, où brilloient mille couleurs, elle exécuta l'ordre de Junon. Hersilie étonnée, & n'osant presque lever les yeux, lui répondit d'un air sage &

D'OVIDE. LIV. XIV. 285. modeste: " Déesse, car quoique votre nom me soit inconnu, je ne doute pas que vous » ne soyez du nombre des immortelles, » conduisez-moi par-tout où il vous plaira; » je suis prêteà vous suivre, pourvû que vous » me procuriez le bonheur de voir mon » Epoux: si le destin m'accorde cette faveur, » je serai aussi contente que si les Dieux m'a-», voient reçue dans le Ciel. « Iris & Hersilie montérent sur la sacrée colline, & elles n'y furent pas plutôt arrivées, qu'une étoile tomba du Ciel, & le feu dont elle brilloit s'étant attaché aux cheveux de la Princesse, elle disparut sur le champ, avec l'Astre.Romulus le fondateur de Rome la prit entre ses bras, l'enleva & la faisant changer d'état & de nom, lui donna celui d'Ora, Déesse que les Romains adorent avec Quirinus.

# Explication des Fables XIV. XV. & XVI.

OMME la Fable d'Iphis qui se pendit de délespoir pour avoir trouvé sa maîtresse insensible, ne renserme aucun événement qui puisse nous intéresser, il faut avoir recours à la régle générale, que j'ai déja indiquée plus d'une sois. Quelque Poète de ce temps-là, qui écrivit cette avanture, l'embellit en y mêlant la métamorphose d'Anaxarete en rocher, pour marquer son insensibilité. Ces sortes de métamorphoses sont des jeux d'esprit, semblables à celui d'un Poète moderne qui a changé les larmes de Philis en Astres.

Petrone établit la différence qui doit se trouver



entre l'Historien & le Poëte. Le premier est obligé de rapporter les événemens, comme ils sont arrivés, & citer les garans de ce qu'il avance : religio-A erationis sub testibus fides : le second se livrant au feu de son imagination, emprunte le secours de la fiction & le ministère des Dieux, & ce qui conle de sa plume doit ressembler à la fuseur & aux transports d'un homme inspiré, per ambages Desrumque minificia & fabulosum sententiarum termentum, pracipitandus est liber spiritus, adeo at fuventis animi vaticinatio apparent. C'est ce qu'Ovide avoit pratiqué dans la métamorphose qui fait le sujet de cette Explication. Il raconte un événement connu de l'Histoire Romaine, mais c'est en y mêlant ce sublime qui doit soutenir les narrations Poëtiques. Si les Sabins entrent dans Rome, c'est Junon qui leur en ouvre la porte: s'il se donne un combat près du Temple de Janus, les Nymphes du lien, la prière de Vénus, font sortir des eaux enflammées qui obligent les ennemis à se retirer. Ces fictions fondées sur ce qu'en croyoit que Junon toujours irritée contre Enée dont les Romains le flattoient de descendre, les persécutoit dans la postérité, donnoient du sublime & du merveilleux aux événemens les plus ordinaires. Homére qui avoit établi l'intérêt que, les Dieux prenoient aux avantures des Grecs & des Troyens, a été suivi en cela par les autres Poctes; & pour ne rapporter que des exemples semblables à celui que je viens d'expliquer, Virgile (a) racontant la manière dont Troye avoit été prise, fait remarquer que Junon étoit assis sur la porte Scée, exhortant les ennemis à entrer dans la Ville, pendant que Nepiune à coups de Trident en ébranloit les fondemens.

Pour faire mieux seatir cette différence qui doit (a) Eines Lib II.

# DOVIDE LIV. XIV. 287

Atte entre le Poète & l'Historien, & voir en même temps ce qu'il y a d'Historique dans la Marration d'Ovide, je vais rapporter succinctement ce que dit à ce sujet Denys d'Halicarnasse, sur la foi des

premiers Historiens Romains.

Les Sabins, jaloux des progrès de Romulus, levérent une puissante armée ( & & allérent attaquer la Ville qu'il venoit de bâtir. Tatius ayant observé la contenance de l'armée Romaine, sit saire un mouvement à la sienne pendant la nuit, & le lendemain matin il établir son camp entre le Mont Quirinal & le Mont Capitolin; mais il auroit été contraint de demeurer long-temps dans ce poste. sans oser rien entreprendre, parce que toutes les portes de la Ville étoient bien gardées, si une trahison ne lui eût facilité l'entrée dans la Ville. Une fille nommée Tarpéia, dont le Pere ésoit commis à la garde de la Montagne, ayant apperçu que les Sabins portoient aux bras des braffelets d'or, fit dire à Tatius qu'elle lui ouvriroit la porte que son Pere venoit d'abandonner pour une affaire importante, fi pour prix de ce service, il vouloit lui donner les bijoux des Sabins, & tout ce qu'ils portoient à la main gauche. La condition fut acceptée; l'ennemi entra dans la Ville, & Tarpeia, qui, suivant quelques anciens Auteurs cités par Denys d'Halicarnasse, n'avoit en d'autre dessein que de désarmer les Sabins, seur ayant demandé leurs boucliers, qu'elle prétendoit être entrés dans la convention. Tatine ordenna qu'on les lui jettat à la tête. Ainsi mourut Tarpéia accablée d'une infinité de boucliers.

Après différent combats on fit la paix, & Tatius partagea avec Romulus l'autorité souveraine. Mais somme la suite de cette Histoire ne regarde point (a) Dens d'Halisaru. Lib. II.



les Fables que j'explique, je passe avec notre Poète à la most de Romulus, par où il finit ce quatorziéme Livre; & pour voir à quoi on doit s'en tenir sur un événement auquel on a encore mêlé la Fable; je vais rapporter ce qu'en dit l'Historien que je viens de citer, & qui avoit étudié avec soin ces

Antiquités Romaines

Les sentimens sont partagés, dit ce judicieux Historien (a), sur les circonstances de la mort de Romulus. Ceux qui ont mêlé la Fable avec l'Hiftoire, disent que ce Prince haranguant les troupes Romaines dans son camp, le Ciel tout d'un coup changea de face; qu'une nuit obscure succéda à un temps fort serain, & qu'au milieu d'une horrible tempête, il disparut, ce qui fit croire que Mars son Pere l'avoit enlevé au Ciel. D'autres qui approchent plus de la vérité de l'Histoire, conviennent qu'il fut tué par ses citoyens, pour avoir renvoyé les ôtages des Véiens sans la participation du Peuple, & pour n'avoir pas gardé avec ses Sujets assez d'égalité, & pour avoir joint à beaucoup de fierté, une sévérité qui n'étoit pas du goût de ceux qui l'avoient servi dans son nouvel établissement. Sur ces sujets de plainte, & sur d'autres encore qu'on peut voir dans les Historiens, les Patrices conspirérent contre lui, l'assassinérent, mirent son corps en piéces, & chaçun en prit un morceau sous sa robe, pour l'enterrer en secret, & dérober par là au Public la connoissance du parricide qu'ils venoient de commettre. Cette mort, ainsi que nous l'apprenons de Tite-Live (b), ayant ietté la consternation dans toute la Ville, & le Peuple commençant à soupçonner les Sénateurs du meurtre de leur Roy, Proculus Julius s'avança au milieu de la multitude, & parla ains: Romains, (a) Lib. III. (b) Lib. II.

le fondateur de cette Ville, Romulus, dès le point du jour est descendu du Ciel, & s'est présenté devant moi : dans l'éconnement & le respect que m'a causé sa présence, je l'ai prié qu'il me sur permis de le contempler à loisir. Allez, m'a-t-il répondu, annoncez aux Romains que la volonté des Dieux est que Rome soit la première Ville du monde; qu'ils ayent soin de se distinguer dans le métier de la guerre; qu'ils séa-chent de plus, & qu'ils en instruisent la postérité, que vien ne sera capable de résister à la force de leurs armes. A ces mots il s'est élevé dans les airs.

Il n'en failut pas davantage pour porter le peuple à croire que Romulus étoit au nombre des Dieux. On changea son nom, comme il arrivoit souvent dans ces sortes d'Apothéoses, & on l'honora depuis ce temps-là comme un Dieu sous le nom de Quirinus, qui étoit un de ceux de Mars (a) qu'on croyoit être son Pere. On lui établit des Fêtes qui surent appellées Quirinalia, & qui se célébroient le dix-sept de Février, ou le treize des Calendes de Mars; mois qui étoit consacré au Dieu qui lui avoit donné le jour. Ovide en parle ainsi dans ses Fastes.

Proxima lux vacua est, at tertia ditta Quirino.

Qui tenet bec nomen, Romulus ante fuit.

Romplus eut aussi un Grand Pontise appellé de son nom Flamen Quirinalis, & cette charge sut créée par Numa Pompilius son successeur. Ceux qui sont l'Apothéose des Grands hommes, ajoûte Denys d'Halicarnasse, prositérent des événemens extraordinaires qui étoient arrivés à la naissance & à la mort de Romulus, pour en faire une Divinité. Ils s'autorisoient sur ce que le jour qu'on

(a) Mars parmi les Sabins étoit appellé Quiris.

Tome III.



avoit fait violence à sa Mere, soit que ce stit un homme ou un Dieu qui en stit l'Auteur, il y eur une Eclipse de Soleil, qui couvrit la terre de ténébres semblables à celles de la nuit, & que la même chose se senouvella à sa mort. On accorda ausside Hersilie sa semme les homneurs divins, & elle sue honorée à Rome sous le nom d'Ors ou d'Horta, parce que, comme le dit Plutarque (s), elle exhortoit les jeunes gens à donner en toutes occasions des marques de vigueur & de courage.

J'ai dit qu'on changeoit ordinairement les noms de ceux qu'on menoit au sang des Dieux, &t cette proposition est sondée dans l'Antiquité. Ainsi era avoit donné le nom de Leucothué. à l'ao, celui de Palemon à Melicerte, &t celui de Marica, sans parler des autres, à Ciscé :: suis qu'on voulût par ces nouveaux noms rendre plus respectables coure qu'on honoroit comme des Dieux, ou qu'on présendit par là faire sublier qu'ils avoient été des

hommes montels.

(a) Dans fes Problèmer.

Bin de quacorzieme Livre.



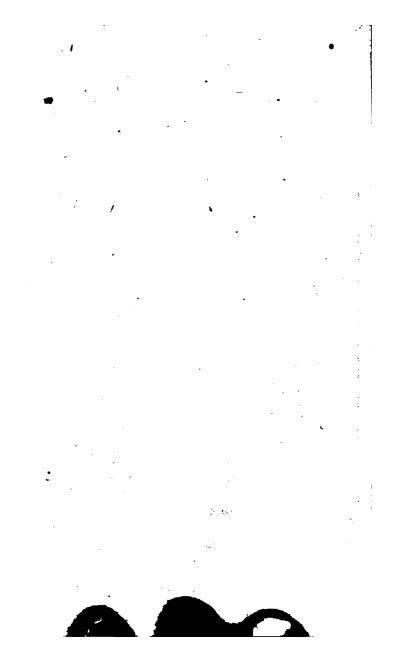



ESCULIBLE dange ex Serpent pour âre mene à Rome.



# LES

# DOVIDE.

LIVRE QUINZIEME.

# FABLES I II III IV. V. VI. VII. & VIII.

ARGUMENT.

Mycile, fils d'Alemon, averti par Hercule, dans un fonge, de quitter Argos fa patrie, pour aller chercher un leablissement en Italie, & se disposane à partir, est arrêté pour être puni suivant la Loi qui defendoit aux Argiens d'abandonner la Ville sans la permission des Magistrats. On fait un scrutin pour le juger, mais par un prodige singulier, les boules noires qu'on y avoit jettées s'étans trouvées blanches, Mycile fut absous & alla en Italie, où il bâtit la Ville de Crotone. Pythagore ayant quitte Samos fa patrie, va habiter à Crotone, où il enseigne sa Doctrine. Sa réputation y attire Numa Pompilius. Le Poëse prend de ta occasion d'exposer les dogmes de ce Philo-Bbij

sophe, & de s'étendre sur les changemens différens & les métamorphoses qui arrivent dans la Nature. Egérie, après avoir longsemps pleure la mort de Numa son époux, sans pouvoir être consolée, ni par les Nymphes, ni par Hippolite, qui lui raconte l'Hifsoire de ses matheurs, se retire dans la forêt d'Aricine, où elle est changée en Fontaine. Un Paysan, en labourant, vit une motte de terre s'animer & former un enfant qu'on nomma Tagès, & qui dans la suite fut un célébre Devin. Romulus jette son Dard du Mont Aventin sur le Mont Palatin, qui y prend racine & forme un arbre; ce qui est regardé comme un heureux présage de la grandeur & de la durée de l'Empire Romain Cipus, s'étant regardé dans le Tybre, revenant victorieux à Rome, s'apperçut qu'il avoit des cornes sur la tête; & les Augures lui ayant prédit qu'il seroit Roy s'il entroit dans la Ville, il aima mieux s'en bannir pour toujours.



E PENDANT on cherchoit un homme capable de soutenir le pésant fardeau du gouvernement de la Ville de Rome, & qui fût digne de succéder à un

qui fût digne de succèder à un Roy tel que Romulus, lorsque la Renommée vint offrir Numa aux Romains. Ce grand homme, peu content de s'être instruit

DOVIDE LIV. XV. : 29\$ à fond des mœurs, des loix, des cérémonies religieules des Sabins, avoit formé le - aste dessein de pénétrer les secrets les plus cachés de la nature. Pour y réussir il avoit abandonné Cures sa Patrie, & étoit allé dans cette Ville célébre qui porte le nom de l'hôte d'Hercule (a), & qu'un Grec étoit venu bâtir sur les rivages d'Italie. Un vieillard instruit des antiquités de son Pays, apprit à Numa l'Histoire du Fondateur de cette Ville. "Le fils de Jupiter (b), sui dit-il, chargé » des richesses de la Bétique, & conduisant is les troupeaux qu'il y avoit enlevés, aborda » heureusement près du Promontoire de »Lacinie (c), & pendant que ses Bœufs n paissoient dans les campagnes voisines, il " alla loger chez le célébre Croton, dont » la maison étoit ouverte à rous les étrane , gers, pour s'y repolet quelque temps, "après la fatigue d'un si long voyage. Lors-» qu'il prit ensuite congé de son hôte, il lui » prédit qu'un jour on bâtiroit une Ville cé-» lébre dans le lieu où étoit sa maison, & »Pévénement justifia sa prédiction. Il y navoit à Argos un homme d'une probité » singulière, & le plus sage de son temps. » Mycile étoit son nom, & il devoit le jour mà Alemon. Une nuit, pendant qu'il dormoit, Hercule lui apparut & lui parla (4) Croton. (b) Hercule. (1) Promontoire d'Italie près de Crotone,



» ainfi. Levez-vous, abandonnez votre pan trie, & allez établir votre séjour sur les » bords du Fleuve Esare. A cet ordre il ajoû-» ta les menaces les plus terribles, s'il ne lui » obcilloit. Hercule disparut ensuite, & » Mycile s'étant réveillé en surfaut, se leva-» & faisant de sérieuses réfléxions sur ce son-» ge, il balança long-temps à se déterminer. » Un Dieu lui ordonnoit de quitter le lieu is de sa naissance; les loix du Pays le lui dé-» fendoient, & la mort étoit le châtiment s de la désobéissance. Le Soleil s'étoit déja » replongé dans l'Océan, & les étoiles bril-» loient dans le Ciel, lorsqu'Hercule appawrut encore à Mycile, & hi fit le même » commandement, mais avec des menaces plus effrayantes encore que la première » fois. Mycile en fut si frappé, qu'il résolut senfin de porter ses Dieux domestiques dans une terre étrangère. Son dessein fut » découvert : toute la Ville en fut en ru-» meur, & on le cita comme coupable d'a-» voir viole les Loix du Pays. Lorsque son serime fut prouve sans qu'on eut eu besoin à de témoins, Mycile trifle & abattu, le-» vant les mains & les yeux vers le Ciel, fit » cette prière à Hercule: Grand Dieu, à » qui douze célébres travaux méritérent sune place parmii les immortels, venez à mon lecours, puisque c'est pour avoir

D'OVIDE. LIV. XV. in voult vous obéir que je suis coupable du » crime dont on m'accuse. C'étoit une an-» cienne courume à Argos, lorfqu'on vouloit » juger un criminel, de jetter dans une urne » des boules blanches, si on avoit dessein de » l'absoudre, ou des boules noires, pour le » condamner. Myeile sut soumis à cette Loi, »& on ne mit dans l'urne que des boules » noires. Cependant lorfqu'on la renversa, » pour compter les suffrages, elles se trou-» vérent toutes blanches, & Mycile, par un » prodige qu'Hercule avoit opéré en sa fa-» veur, fut absous tout d'une voix. Il en » rendit graces à son bienfaiteur, & lorsn qu'il eut un vent favorable, il mit à la voi-#le, traversa la Mer d'Ionie, & après avoir » passé la Ville de Tarente, qui devoit sa » splendeur aux Lacédémoniens (a), Syban ris, le Fleuve Neethe, dans le Pays des » Salentins, le Golphe de Thuri, Témese » (b), le Pays des Japygiens (c), & parcoun ru avec beaucoup de peines & de dangers \*toutes ces côtes, il arriva enfin à l'embouschure de l'Esare, oit les destins lui avoient marqué sa demeure. Ayant trouvé près-

<sup>(%)</sup> Ville aircienne des Brutiens dont parle Strabon. («) Jappy fils de Dédale, s'étant établi dans la Calabre, donna son nom à ce Page.



<sup>(4)</sup> Tarente Ville célébre dans le Pays des Salentins, aujourd'hui-la Calabre, avoit été bâtie par Taras fils de Reptune, & fut dans la fuite embellie, par Phalante Cheff des Lacédémoniens.

» de-là le tombeau du célébre Croton, il y » jetta les fondemens d'une Ville, felon » l'ordre qu'il en avoir reçu d'Hercule, & » lui donna le nom de cet homme illustre. » Telle étoit la Tradition du Pays sur cette » fameuse Ville, que les Grecs étoient ve-» nus bâtir sur les côtes d'Italie.

» Il yavoit à Crotone un homme de l'Mē » de Samos, qui s'étoit banni volontaire-» ment de sa patrie, par la haine qu'il por-» toit aux Tyrans, qui en avoient usurpé la » domination. Quoiqu'obligé de vivre & de » converser parmi les hommes, il entrete-» noit cependant un commerce étroit avec » les Dieux, & possédoit l'art de pénétrer » avec les yeux de l'esprit, ce que la nature » cachoit aux yeux du corps. Lorsque par » ses méditations & par ses veilles, il avoit » acquis quelque nouvelle connoissance, il » en faisoit part à une foule de disciples, qui "l'admiroient dans un grand silence: il leur » expliquoit l'origine de l'Univers & les » principes de tous les êtres : quelle étoit la » nature de la Divinité; de quelle manière » se formoient la neige & la foudre : si c'é-, toit Jupiter ou les vents, en poussant les " nuées les unes contre les autres, qui fai-» foient entendre le bruit du tonnerre, il » leur apprenoit la cause des tremblemens » de terre: les loix que suivent les Astres dans » leurs

D'OVIDE, LIV. XV. » leurs mouvemens: en un mot tous les mys-» tères les plus impénétrables de la nature. » Il fut le premier qui condamna l'usage de » manger de la chair des animaux : doctrine » sublime & si peu goûtée, dont il doit être » regardé comme le pere. Cessez, mortels, » disoit-il, cessez de vous servir de mets si » abominables : les campagnes vous présen-» tent d'abondantes moissons : les arbres » sont chargés des plus beaux fruits, & les » vignes portent des raisins pour votre usage. » Vous avez des légumes d'un goût agréa-» ble, parmi lesquels il s'en trouve d'excel-» lens quand ils sont cuits. Le lait & le miel » ne vous sont point intesdits. Enfin la terre » vous prodigue ses richesses, & vous four-» nit des alimens de toute espèce, sans qu'il » soit besoin, pour vous nourrir, d'avoir re-» cours au meurtre & au carnagé. Il n'appar-» tient qu'aux animaux de manger de la » chait; encore ne s'en nourrissent-ils pas » tous. Les chevaux, les bœufs, les brebis » ne vivent que d'herbe, il n'y a que des bê-» tes féroces, des Tygres, des Lions, des » Ours & des Loups, qui en fassent leur » nourriture ordinaire. Quel crime horrible » de faire entrer dans nos entrailles, celles » des autres animaux, d'engraisser notre » corps de leur substance & de leur sang! » Faut-il donc ne conserver la vie d'un ani-Tome III.



» mal que par la destruction d'un autre? » Faut-il qu'au milieu de tant de biens que » la terre, la meilleure de toutes les meres, m prodigue aux hommes avec tant de profu-» sion, ils ayent encore recours au meurtre » pour se nourrir, à la manière des Cyclo-» pes, & qu'ils ne puissent assouvir leur faim, » qu'en égorgeant des animaux? Ce n'étoit » pas ainsi qu'on en usoit dans cet heureux » temps, que nous appellons le Siécle d'or. » Content des plantes & des fruits que pro-» duit la terre, l'homme ne souilloit pas sa » bouche du sang des animaux. Les oiseaux » voloient sans crainte au milieu des airs : le » Liévre couroit impunément dans les cam-» pagnes: l'hameçon n'avoit point encore » trompé le poisson, trop façile à s'y laisser » prendre: l'Universtranquille ne connois-» soit ni piéges, ni embûches : tout étoit en » paix. Celui, quel qu'il soit ; qui pour dé-» goûter les hommes des alimens innocens » dont ils se nourrissoient, introduisit l'usa-» ge de manger la chair des animaux, ou-» vrit en même temps la porte à toute sorte n de crimes; car ce fut sans doute par le car-,, nage qu'on fit de ces animaux, que le fer n commença à être enfanglanté. Il est per-» mis, à la vérité, d'ôter la vie aux animaux » qui attaquent la nôtre; mais il falloit en » demeurer-là, & ne pas se nourrir de leur

D'OVIDE. LIV. XV. ... chair. Cependant on alla plus loin encore » on voulut en faire des sacrifices aux Dieux. » On dit que le Pourceau fur la premiére » victime qu'on immola 3 parce que cet ani-» mal, en faisant le dégat dans les champs » ensemencés, ruinoit respérance des Laso boureurs. Le Bouc de même fut égorgé iur les Autels de Bacchus, pour avoir ra-- vagé les vignes. La mort de ces deux ani-» maux fut le juste châtiment des maux qu'ils »avoient caulés; mais quel crime aviez-vous » commis, innocentes Brebis, troupeaux es paifibles, qui fournissez aux hommes un » nectar délicieux; qui vous laissez dépouil-» ler de votre toison pour les couvrir, & qui » enfin leur êtes plus utiles quand ils vous • laissent vivre, que lorsqu'ils vous tuent? es Quel mai vous a fait le Bœuf, animal • doux, incapable de vous nuire & qui n'est » fait que pour le travail ? Il faut être ingrat, » dénaturé, & tout-à-fait indigne des biens » que nous donne la terre, lorsqu'on va tirer » de la charrue ce tranquille animal, le meil-» leur de tous nos ouvriers, qu'on le conso duit à l'Autel pour porter le coup fatal à » cette tête, qui a si souvent gémi sous le » joug; & qui par un travail dur & pénible, » a tant de fois renouvellé nos moissons. Ce » n'étoit pas assez aux hommes de commet-» tre de si grands crimes, il a fallu encore

300 LES METAMORPHOSES » qu'ils en ayent rendu les Dieux complices, » lorsqu'ils ont cru que le sacrifice d'un animal si utile, pouvoit leur être agréable. » On choisit même la plus belle victime, la » plus parfaite, & c'est un malheur pour cel-» le qui se trouve sans défaut: on la pare de » fleurs & de rubans, & on la conduit ainsi » à l'Autel. Là on récite sur elle des priéres -» qu'elle n'entend pas : on met entre ses cor-» nes, qu'on avoit eu soin auparavant de "dorer, un gâteau fait du grain même ,, qu'elle avoit cultivé, & on lui plonge dans " le sein le coûteau sacré, qu'elle avoit peut-» être déja apperçu dans l'eau qui étoit pré-» parée pour le sacrifice. On lui arrache sur » le champ les entrailles encore palpitantes, ,, pour les consulter, & y lire les secrets des » Dieux. Apprenez moi, hommes insatia-» bles, d'où vient cette avidité, qui ne peut » être assouvie que par des viandes défen-» dues? Renoncez à un usage si criminel; » suivez les conseils que je vous donne, & » sçachez que lorsque vous mangez la chair » du Bœuf, que vous venez d'égorger, vous » mangez votre Laboureur. Puisque c'est un "Dieu qui m'ouvre la bouche, je me livre » aux mouvemens qu'il m'inspire : je vais » vous annoncer de grandes & d'importan-» tes vérités, & vous dévoiler des mystères » inconnus jusqu'à présent. Mais il faut que

D'OVIDE.LIV.XV. n je m'éléve jusqu'aux Astres: que j'abansidonne la terre, pour marcher au-dessus si des nues, & ajoûter un nouveau poids au » pesant fardeau d'Atlas. De là regardant » les homines livrés à l'erreur, à des frayeurs » frivoles, à la crainte de la mort, sans ja-» mais faire usage de leur raison, je les en-» couragerai, & je leur expliquerai les loix » éternelles de leurs destinées. Foibles mor-» tels, leur dirai-je, que l'image du trépas » épouvante sans cesse, pour quoi craindre le » Styx, & le Royaume ténébreux, vaines » chiméres, supplices imaginaires, inventés » par les Poëtes? Soit que la flamme réduise » nos corps en cendres, soit que la pourritu-» re les consume, ne croyez pas qu'après la mort il leur reste aucun sentiment.

"Nosames sont immortelles, & quand » elles abandonnent leur première demeure. » elles vont animer d'autres corps. Moi qui » vous parle, je me souviens d'avoir été pen-» dant le siège de Troye, cet Euphorbe que » Ménélas tua-d'un coup de fléche; & il n'y » a pas long-temps que je reconnus à Argos, ndans le Temple de Junon, le bouclier que » je portois alors. Tout change, rien ne pé-» rir; nos ames passent sans cesse d'un corps » dans un autre; du corps d'un animal dans " le corps d'un homme, & de celui d'un " homme dans celui d'un animal, & par cet-

C c iii



302 LES METAMORPHOSES s. te circulation, qui ne finit jamais, elses » sont éternelles. Comme la cire molle, qui nen prenant toutes les figures qu'on veut » lui donner, conserve toujours sa même » substance, nos ames sont toujours les mêmes, queiqu'elles prennent différentes for-» mes selon les corps qu'elles animent. Que » la piété ne soit donc point sacrifiée à votre s gourmandise, & n'allez point, pour vous » rassasser, chasser de leurs corps les ames de » vos parens, ni vous nourrir de leur sang. » Mais puisque je suis entré si avant dans cernte matière, que je vogue, pour ainsi di-» re, en pleine mer, je vais parcourir tout » l'Univers, & vous faire voir qu'iln'y a rien n de stable, rien de permanent dans le mon-» de: Tout change, & quelques formes que n prefinent les corps, ce ne sont que des for-» mes passagéres. Semblable à un steuve ra-» plde, le temps coule & rien ne peut l'ar-» rêter. Comme une vague pousse l'autre, n comme le flot qui survient, chasse celui » qui le précéde, & est chasse ensuite lui-» même par celui qui le suit, les instans se » suivent, se succèdent & se renouvellent » sans cesse. Le présent éloigne le passé, & si l'avenir chasse le présent : l'un n'est plus, » & l'autre cesse dans le moment d'être ce » qu'il étoit. Voyez comme la nuit précipite » la course pour faire place au jour, & com-

D'OVIDE Liv. XV. » me le jour se hâte pour faire place à la nuit. » Dans le temps que tout jouit des charmes » du repos, le Čiel ne jette pas le même éclat » que lorsque l'étoile du matin commence à » paroître, & la lumière que cet Astre réso pand, n'est pas celle qu'on remarque au » moment que l'Aurore vient annoncer le » retour du Soleil. Le Soleil lui-même pa-» roît rouge lorsqu'il se léve & lorsqu'il se » couche. Quand il est dans le lieu le plus » élevé de sa course, comme l'air y est plus » pur & plus dégagé des vapeurs & des ex# » halaisons de la terre, sa lumière est aussi » plus vive & plus éclatante. La Lune n'offre » jamais les mêmes apparences. Son croil-» sant plus petit aujourd'hui, qu'il ne le sera » demain, lorsqu'elle est nouvelle, est au » contraire plus grand un jour que l'autre's » quand elle est dans son décours. Vous n'i m gnorez pas que l'année se partage en qua-» tre saisons, pour imiter les quatre âges de » l'homme. Le Printemps, saison tendre, & » qui ressemble parfaitement à l'enfance, ne » produit que des herbes & des feuilles, » dont la vue flatte le Laboureur de la dou-» ce espérance de la récolte. La terre riante » est parée alors d'une agréable verdure & » des plus belles fleurs; mais ces fleurs & » cette verdure, ne sont encore d'aucune » utilité. L'Eté succéde au Printemps: l'an-C c iiii



304 LES METAMORPHOSES

» née est semblable alors à un jeune homme - » robuste & vigoureux : car l'année n'a ja-» mais plus de force, ni plus de vigueur que » dans cette saison-là. Elle entre ensuite dans » l'Automne; dans cette saison mûre, où le » feu de l'âge commence à se rallentir; dans » ce milieu qui est entre la jeunesse la vieil-» lesse, pendant lequel·les cheveux com-» mencent à blanchir. Enfin arrive d'un pas » tremblant & tardif, l'Hyver, qui la dé-» pouille de tous ses cheveux, ou ne lui en » laisse que de blancs. Telle est l'image de notre vie. Nos corps sont sujets à une éter-» nelle vicissitude: demain nous ne serons » pas ce que nous sommes aujourd'hui, & naujourd'hui nous ne sommes pas ce que n nous étions hier. Il a été un temps où nous » n'étions dans le sein de nos meres, que le » germe, que le premier principe d'un hom-» me. La nature nous prêta une main favo-» rable pour nous y former peu à peu; & » quand nous nous sommes trouvés trop » pressés dans notre prison, elle nous en a » délivrés. Lorsque nous commençames à » jouir de la lumière du jour; foibles enfans, » sans avoir la force de nous sourenir, nous » étions contraints de demeurer couchés à » terre. Nous nous sommes ensuite traînés » avec les pieds & les mains, à la manière o des bêtes. Quelque temps après, commen-

D'OVIDE. Liv. X V. 1 405 35 çant à nous tenir de bout, nos genoux en-» core chancelans & mal assurés, ont eu be-» soin de secours pour nous porter. Puis est » venu la jeunesse, cet âge robuste & vigou-» reux, qui palle si rapidement. Un âge plus » mûr & plus raisonnable lui succéde, &. » nous conduit insensiblement à la vieilles-» se, qui détruit toute la force & toute la vi-» gueur des autres âges. Milon devenu vieux strépand des larmes, en considérant ses bras, mautrefois aussi robustes, & aussi herveux n que ceux d'Hercule, alors foibles & lan-» guissans. Héléne voyant dans son miroit » son visage semé de rides, ne peut s'empên cher de pleurer, & se demande à elle-même comment elle avoit pu être enlevée » deux fois \*. Le temps & la vieillesse con-» sument tout; & laissant sur tous les corps n des traces de leur ravage, ils les font périr » d'une mort lente & tardive. Ce que nous ar appellons les élémens est sujet aux mêmes » loix, & je vais vous apprendre les divers n changemens qui leur arrivent, prêtez-moi n toute votre attention. . » Le Monde est composé de quatre Elémens, qui sont les principes de tous lest "Etres. Les deux plus pesans, la Terre & "l'Eau, sont tombés par leur propre poids ndans le lieu le plus bas: l'Air, & le Feu; Par Thelee & par Ménélas



306 LES METAMORPHOSES

» qui est ençore plus pur que l'Air, n'ayant » d'eux-mêmes aucune pelanteur, ont occu-» pé la région la plus élevée. Quoiqu'éloi-» gnés l'un de l'autre par leur situation, ils » entrent cependant dans la composition de » tous les corps, & eux-mêmes se convertis-» sent l'un en l'autre. La Terre se resout & sé » change en Eau; l'Eau, en s'évaporant, de-» vient de l'Air ; l'Air , s'étant déchargé de » ce qu'il avoit de plus grossier, se subtilise » & prend la nature du Feu; & par une re-» volution toute contraire, le Feu qui se » condense se change en Air, cet Air rede-» vient de l'Eau; & l'Eau, qui s'épaissit, re-» prend la consistance & la solidité de la » Terre. Rien dans le monde ne conserve sa " forme primitive; & la Nature, qui change » & renouvelle sans cesse la face de l'Uni-» vers, dépouille à chaque instant les Etres » de la forme qu'elle leur avoit donnée, pour » leur faire prendre celles des autres corps. » Car enfin, & vous pouvez m'en croire; » rien ne périt, rien ne s'anéantit dans le » monde, quoique tout y change de figure. » Naître, n'est autre chose que commencer à etre ce qu'on n'étoit pas auparavant: mouprir, n'est que cesser d'être ce qu'on étoit. » Quoique ce qui étoit dans un lieu, soit n transporté dans un autre, son essence pour » cela n'est pas anéantie : tout se conserve

D'OVIDE. LIV. XV. , dans l'Univers; il n'y a que les modifica-», tions qui changent. Mais il est vrai, & il " faut en convenir, rien ne subliste long-» temps sous la même forme. Ainsi du Siécle » d'or on passe bientôt au Siécle de fer: ainsi » ont souvent changé de place dissérens , lieux. J'ai vû la Mer dans des endroits où » l'on voyoit la Terre auparavant; & j'ai vû, » au contraire, la Terre, dans des lieux que » la Mer occupoit autrefois. On rencontre », bien loin de ses rivages, des coquillages » qu'elle a formés, & on a trouvé une Ancre 3) sur le sommet d'une Montagne. La chûte » des torrens a quelquefois changé les cam-» pagnes en de profondes vallées, & les » inondations ont caché des Montagnes » sous les flois. La terre marécageuse est de-» venue en quelques endroits un sable aride. » & par une révolution contraire, on voit » des marécages, où l'on ne voyoit autre-» fois que des terres (éches & brûlées. Ici la » nature fait couler de nouvelles sources, là » elle tarit les Fontaines qui y couloient au-» paravant. Les tremblemens de terre ont » souvent fait sortir de nouveaux Fleuves » ou en ont entiérement desséché d'autres. "C'est ainsi que le Fleuve Lycus, englouri » dans la terre, va reparoître dans un Pays " fort éloigné du lieu où il avoit coutume " de couler: que l'Erasin, après avoir dispa-



408 LES METAMORPHOSES s, ru, ressort du gouffre qui le cachoit, & va » arroser le Royaume d'Argos (a). On ra-» conte aussi que le Mysus, comme s'il s'en-» nuyoit de sortir toujouts de la même sour-» ce, & d'avoir les mêmes rivages, va couler » dans un autre Pays sous le nom du Caïque » (b), L'Amasene, Fleuve de Sicile, roule » quelquefois ses eaux avec le sable qu'il en-» traîne, quelquefois il demeure à sec (c). » L'eau du Fleuve Anigre (d) étoit autre-» fois bonne à boire, aujourd'hui on n'ose-» roit en faire usage; & si l'on ne doit pas re-» garder comme fabuleux tout ce que les » Poètes ont dit, elle a contracté cette mau-» vaise qualité, depuis que ses Centaures y » lavérent les playes que leur firent les flé-» ches d'Hercule. Celle du Fleuve Hypanis »(e), qui descend des Montagnes de la » Scythie, douce, près de sa source, devient » amére à quelque distance de-là. Antisse, » Pharos & Tyr, étoient autrefois des Isles, » elles sont aujourd'hui attachées à la terre

» ferme: au contraire, Leucade qui tenoit

<sup>(4)</sup> Ce Fleuve qui coule d'abord dans l'Arcadie, & qui sont du Lac Stymphale, dont il porte le nom, est englouti dans la terre & reparoit dans l'Argolide sous le nom de l'Erasin.

(b) Le Mysus Fleuve de Mysie; englouti dans la terre, réparoit ensuite sous le nom de Caçue, comme le dit Strabou.

(c) Cest une espèce de royrent qui sort du Mont Eura.

<sup>(</sup>c) C'est une espèce de torrent qui sort du Mont Etna, & qui se petd dans les sables.

<sup>(</sup>d) L'Anigre est un Fleuve qui coule dans l'Elide. (e) L'Hypanis étoit un Fleuve de la Sarmatie Européenne qui se jeunge dans le Borysthene, & de-là dans le Pont Enxim

D'OVIDE. LIV. XV. 1108 » au Continent, s'en est depuis séparée & est » devenue une Isle. Zancle \* de même étoiz » jointe à l'Italie, la Mer l'en a éloignée. Si » vous demandez ce que font devenues Hé-», lice & Buris, Villes de l'Achaïe, vous les ntrouverez sous les eaux: les Pilotes qui » passent près du lieu où elles furent sub-· » mergées en montrent encore les ruines. » On voir près de Thresene, où régna au-»trefois le sage Pitthée, une Montagne. » dans un lieu, qui n'étoit autrefois qu'une » plaine. Les Vents sans doute, quelque ex-» traordinaire que cela paroisse, étant ren-» fermés dans les antres & dans les cavernes » de la Terre ont fait des efforts pour en » sortir; & n'ayant trouvé aucune issue, lui » ont donné de violentes secousses, & l'ont » fait enfler, comme on enfle une vessie, ou » une peau de bouç. Cette enflure y est de-» meurée, s'est affermie avec le temps, & a » formé les Collines & les Montagnes, » Quoique sur ces sortes de changemens, je » puille vous rapporter une infinité d'exem-» ples, ou que vous avez vûs vous-mêmes. » ou que d'autres vous ont appris : je ne vous » en citerai cependant qu'un petit nombre, » Vous n'ignorez pas que l'eau reçoit toutes "sortes de qualités & qu'elle les communi-Messine en Siçile qu'on croit avoir autrefois été atra-chée à l'Italie, avant que la Mer eut sormé le Golphe qu un appelle le Phare de Messin:.



**410 LES METAMORPHOSES** » que. Celle de la Fontaine d'Ammon est » chaude à midi, & froide le matin & le soir. » On raconte que le Bois s'enflamme dans la "Fontaine qui coule dans les Pays des Athan manes (4), si on l'yjette lorsque la Lune » est dans les derniers jours de son déclin. Il » y a dans la Thrace, une Riviére dont l'eau » pétrifie les entrailles de ceux qui en boin vent, & convertit en Rocher tout ce qu'elle si touche. Le Crathis & le Sybaris, qui n'est » pas fort éloigné d'ici, jaunissent les che-» veux, & les rendent de couleur d'Or ou "d'Ambre. Mais ce qui est encore bien plus " surprenant, on trouve des Eaux, qui font » impression sur l'esprit, comme sur le corps. » Tout le monde a entendu parler de la » Fontaine Salmacis, qui rend efféminés » ceux qui s'y baignent, & de ce Lac d'E-» thiopie, dont l'eau rend furieux, ou assou-» pit d'un profond sommeil ceux qui en » boivent. Celle de la Fontaine de Clitorre » (b) inspire de l'aversion pour le Vin, & andès qu'on en a goûté une fois, on ne sçau-

<sup>(</sup>a) Les Athamanes étoient des peuples de l'Epire, & la Fontaine dont parle ici Ovide est celle de Dodone. Je n'affecte point de relever les fautes des autres Traducteurs, mais celle qu'ils ont commise en cet endroit, en prenant ce Peuple pour le Fleuve Arhamane même, m'a paru trop grossiére pour ne la pas faire remarquer. Consultez Lucrece, Pline & Solin sur cette vertu de la Fontaine de Dodone, qu'on disoit éteindre le Bois allumé, & allumer gelui qui ne l'étoit pas.

(b) C'est un Fleuve, selon Pausanias, qui coule près de Clitone, Ville peu éloignée du Golphe de Corinthe.

D'OVIDE. LIV. XV. » roit plus boire que de l'eau: soit qu'elle ait » quelque qualité contraite au Vin, soit, » comme le racontent les gens du Pays, que » Mélampon fils d'Amithaon, ayant guérig » avec quelques herbes enchantées, les fil-» les de Pretus de la fureur dont elles étoient » possédées, jetta dans cette Fontaine ces » herbes, qui lui commnuiquérent cette » propriété (4). Celle du Fleuve Lynceste » a une vertu toute opposée: pour peu » qu'on en boive, on chancelle comme si on » avoit bû du Vin pur, Dans l'Arcadie est un » Lac', que les Anciens nommoient le Lac » de Phenée dont les eaux sont pernécieu-» ses, lorsqu'on en boit la nuit, & ne font » aucun mal quand on en boit pendant le » jour. L'Isle Ortygie (b) qui est mainte-» nant immobile, flottoit auparavant sur les » eaux. Le Navire Argo redoutoit autrefois » le choc des Symplegales, qui heurtoient » les unes contre les autres, & qui sont main-» tenant des Isles fermes & capables de résis-» ter à toute l'impétuosité des Vents ( c ). » Le Volcan qui sort des gouffres enflam-



<sup>(</sup>a) Junon pour se veuger des Filles de Pretus Roy d'Argos, les rendit insensées, & croyant être dovenues des Vaches, elles courpient au milieu des Campagnes: Preudes implerant fassi mugiribus agros, & Vag. Egl. VI. Mélampe les guérit de cette solie, & il épousa une de ces filles, pommée Iphianasse.

<sup>(</sup>b) C'est l'Isse de Délos.

<sup>(</sup> s ) Les Symplegales sont deux tochers du Pont Euxin,

112 LES METAMORPHOSES » més du Mont Etna, n'a pas toujours été " allumé, & ne le sera pas toujours. Car en-, fin, si la Terre est un animal, si elle a des , soupiraux, par où elle respire le seu qui », est dans ses entrailles, il peut arriver, tou-, tes les fois qu'elle est ébranlée, que ces Ca-», naux se bouchent, & qu'il s'en ouvre d'auntres en d'autres endroits. Que si ce feu ,, s'allume par la rencontre de quelques cail-, loux, que le Vent pressé dans ses caver-», nes, pousse les uns contre les autres, & en fait sortir des étincelles, qui allument "une matière propre à s'embraser, il s'é-» teindra, lorsque ce vent se sera appaisé. » Enfin, si ce feu est causé par le Souffre & » par le Bitume, qui s'allument d'eux-mêmes, lorsque ce Bitume & ce Souffre seront » consumés, par une longue suite de siécles, » ce feu qui ne peut subsister sans aliment, » perdra peu à peu son activité, & s'étein-» dra enfin tout-à-fait. On dit que le Lac , Triton, qui est à Pallene, dans le Pays des » Hyperboréens, a la vertu de couvrir de » plumes ceux qui s'y sont baignés neuf fois. " J'avoue que je ne sçaurois croire ce pro-», dige; ni ce qu'on rapporte de quelques si proches l'un de l'autre, qu'on creyoit, lorsqu'en les voyoit de loin, que s'e touchoient. On dit que les Argo-naures y firent paffer une Colombe, c'est-à-dire une chaloupe, qui ayant rapporté qu'on pouvoit les traverser, ils y pailerent sans danger ; & on publia que depuis ce temps-là

so femmes

ils étoient demeurés immobiles.

r .

D'OVIDE. Liv. XV. 313 si femmes Scythes, qui, après s'être frottes or de certaines herbes, se trouvent aussi resi vêtues de plumes. Maiss'il faut ajouter foi: » à des choses dont nos yeux sont témoins. » ne voyons-nous pas que les Animaux qui sile corrompent, engendrent un nombre » infini d'autres petits Animaux? Qu'on af-» somme un Tauteau, qu'on l'enfouisse of dans la terre, l'expérience fait connoîrre sou'il sort de ses entrailles, des Abeilles » qui aiment la campagne comme celui qui: ss les fit naître, & travaillent avec assiduité » & utilement comme lui. Enfouissez de mêe un Cheval, il engendrera des Frélons. tez les pattes & les jambes à une Ecrévisse, couvrez de terre le reste du corps, il enso sortira un Scorpion, avec cotte queue qui » est si fort à craindre, C'est une chose consi nue des gens de la campagne, que les Vers n'àsoye se changent en Papillons. Les Gresi nouilles se forment du limon de la terre : od'abord ches naillent fans pieds; un peur siaprès il viern des cuisses, dont elles se ser-» vent pour nager, & la partie inférieure de » leur corps est plus longue que la supérieu-» re, afin qu'elles puissent sauter avec plus » de facilité. Un Ours qui vient de naître » n'est qu'une masse de chair, & ce n'est » qu'en le léchant que la mere lui donne cet-, te forme que nous lui voyons. No segit-on Tome III.



ATA-LES METAMORPHOSES

mas que les Mouches à miel, qui naissent. » dans ces petites cellules hexagones qu'el-» les font avec leur cire, ne sont pas d'abord. », bien formées, & que les pieds & les aîles » ne leur viennent qu'après quelque temps? » Pourroit-on croire, si on ne le scavoit, » avec certitude, que l'Oiseau de Junon, » dont la queuë est semée d'Etoiles, que ce-» lui qui porte la foudre de Jupiter, que, » les colombes, qui sont chères à Vénus; en, » un mot, que tous les Oiseaux en général. » naissent du germe d'un œuf? Il y a des n gens qui sont persuadés que la moëlle de » l'épine du dos d'un homme mort, eng » dre des Serpens. Du moins, tous ces Etass » ont un principe qui les produit; mais il » est un Oileau, que les Assyriens nomment. » le Phénix, qui se reproduit de lui-même. » Cet Oiseau ne mange ni herbe ni grain; » les larmes de l'encens, & le plus pur des » Arbresodoriférans de l'Arabie, sont toute » sa nourriture. Après qu'il a vécu cinq cens mans, il construit sur le haut d'un Chône ou nd'un Palmier une espèce de bûcher, & maptès l'avoir couvert de petits bâtons de Myrthe & de canelle, il se couche dessus, » & expire au milieu des parfums les plus rexquis. On assure qu'il remait de ses cen-" dres un autre Phénix, qui vit aussi longattemps que luic Quand celui-ci a assez de

D'OVIDE, LIV. XV. » force pour porter un fardeau, il se charge "du nid qui lui servit de berceau, & de » tombeau à son pere, & après l'avoir porté » jusqu'à la Ville du Soleil (a), il dépose ce » précieux dépôt à la porte du Temple de » ce Dieu. Si le changement de sexe doit » être regardé comme une chose fort ex-» traordinaire, ne devons-nous pas admi-» rer l'Hyene qui est mâle & femelle alter-» nativement? Ce petit Animal (b) qui ne » vit que d'air, & qui prend toutes sortes de » couleurs, ne mérite-t-il pas aussi notre » admiration ? Lorsque Bacchus fit la con-» quête des Indes, on lui fit présent de quel-» ques Lynx, dont on dit que l'urine se pé-» trifie d'abord qu'elle est exposée à l'air. Il » en est de même du Corail; plante tendre » & molle pendant qu'elle est dans l'eau, » elle se durcit quand on l'en a retirée. Je ne », firirois point, si je voulois entrer dans le " détail de tous les changemens qui arrivent » dans la nature: il en arrive de même dans » les Empires & dans les Etats, dont les uns » s'élévent & s'agrandissent, tandis que les

(a) Cette Ville du Soleil, si nous en croyons Pline, étoit dans l'Arabie près du Golphe de Panchare.

<sup>(</sup>b) Le Caméleon. C'est une espèce de Lézard qu'on trouve assez fréquemment dans la batie Egypte. Il est saux qu'il ne vive que d'air, il prend avec sa langue des moucherons, & cela avec une adresse admirable. Comme sa peau est fort lisse, elle se pare aisément des couleurs des corps qui sont autour de lui.

316 LES METAMORPHOSES » autres tombent en décadence & se détrui-» sent. La fameuse Troye, Ville autrefoissi " florissante & si peuplée, & qui soutint un » Siège de dix ans ; au lieu des superbes édi-» fices dont elle étoit ornée, & des richesses » immenses qu'elle renfermoit, ne montre » plus aujourd'hui que de tristes débris, & » les tombeaux des grands hommes qu'elle » avoit vû naître. Sparte fur aussi autrefois "une Ville célébre; Mycéne, Athénes, n Thébes, ne le furent pas moins: aujour-33 d'hui Sparte est un lieu vil & méprisé; My-» céne a perdu toute sa splendeur, & il ne » reste plus que les noms de Thébes & d'A-» thénes. Maintenant on commence fort à » parler de Rome, de cette Ville qui vient » de jetter sur les bords du Tibre les fonde-» mens d'un grand Empire. A mesure qu'el-» le s'agrandit, elle devient toujours plus » belle, plus magnifique, & elle doit être un » jour la Maitresse du monde. Ainsi l'ont » annoncé les Oracles. Voici, autant que je » puis m'en ressouvenit, le discours que tint » Hélénus, fils de Priam, à Enée, dans le » temps que ce Héros déploroit le malheur » de sa patrie, & qu'il étoit incertain sur le " parti qu'il devoit prendre : Fils de Déesse, " lui dit-il, si vous avez quelque consiance

" dans l'art de lire dans l'avenir, que je pos-" séde, je puis vous prédire que Troye ne " sera pas entiérement détruite, tant que

D'OVIDE.LIV. XV. 317 » vous respirerez. Le fer & le feu yous ou-» vriront un passage, & vous trainerez avec. » vous le triste débris d'Ilion, jusqu'à ce, » qu'enfin vous ayez trouvé, dans une terre » étrangére, un établissement, où vous se-. » rez plus heureux que dans votre Patrie. » Les Destinées promettent à vos descen-» dans une Ville si puissante & si florissante, » qu'il n'en est point dans le Monde, qu'il. » n'y en eut jamais, & qu'il n'y en aura, » point à l'avenir qui l'égale. Ceux qui la » gouverneront, s'attacheront pendant plu-» sieurs siécles à augmenter sa splendeur & » son éclat; & il viendra enfin un Prince, » du sang d'Iule, qui la rendra la Maitresse » de l'Univers. Après qu'il aura fourni sa » carrière, les Dieux l'enleveront à la Ter-» re, pour le placer dans le Ciel qui lui est » destiné. Telle fut la prédiction que sit Hé-» lénus à Enée. Aujourd'hui, qu'elle com-» mence à s'accomplir, je suis charmé des » progrès d'une Ville qui est asliée avec Cro-» tone, & je vois avec plaisir que la victoi-» re des Grecs a tourné à l'avantage des "Troyens. Mais pour ne pas m'écarter plus » long-temps de mon sujet, je dis que le » Ciel & tout ce qu'il contient, que la Terre » & tous les Etres qu'elle renferme sont su-» jets à d'éternelles vicissitudes. Nous-mê-, mes, qui en faisons partie, nous n'en som-» mes pas exempts. Comme nous avons une



**418 LES METAMORPHOSES** » ame, qui après notre mort peut passer , dans le corps des animaux, laissons-les », tranquillement jouir de la vie, & ne trou-» blons pas, en les tuant, le repos de nos » Peres, de nos Freres, de nos Parens, ou ... enfin des hommes quels qu'ils puissent », être, 'ne nous exposons pas à faire des re-» pas aussi horribles que celui de Thyeste. » C'est s'accoutumer à répandre le sang humain, que d'égorger d'innocens Ani-» maux, & entendre sans pitié leurs tristes » gémissemens. Il y a de l'inhumanité à n'êntre point touché de la mort d'un jeune » Chévreau, dont les cris ressemblent si fort "à ceux des Enfans, & à manger des Oi-» seaux, à qui nous avons si souvent donné "à manger nous-mêmes. Ah, qu'il s'en " faut peu que ce ne soient-là des crimes » énormes! Quel funeste apprentissage! » Laissez-donc le Bœuf labourer tranquille-» ment la terre, & que sa mort soit une suite » naturelle de la vieillesse. Contentons-nous " de la toison des Brebis, pour nous garan-"tir des injures de l'Air, & du lait des Che-» vres pour nous nourrir: brisez vos filets, 3, & vos toiles; ne trompez plus désormais » avec la glu le crédule Oiseau. N'enfermez », plus le timide Cerf dans les enceintes, en

ni fui présentant des plumes qui l'épouvanntent . Et ne cachez plus l'hameçon sous Cet endroit n'a pas été entendu des Commentateurs, D'OVIDE LIV. XV. 31

» un appas trompeur. Tuez les animaux » qui peuvent vous nuire; mais contemez-» vous de les tuer saus les mauger, & ne » vous servez que d'alimens dopt l'usage

» soit légitime.

On dit que Numa, après avoir puise dans les entretiens de Pythagore toutes ces vérités, & une infinité d'antres belles connoilsances retourna dans son Pays, ou le Peuple Romain.vint le chercher, pour l'élever sur le trône de Romulus. Ce Prince, par les sages conseils d'Egerie son épouse & des Muses qu'il consultoit, eur le bonheur d'inspirer à un peuple féroce, & qui ne respiroit que la guerre, des sentimens de paix, de douceur & d'équité, & de l'instruire dans les cérémonies de la religion. Il régna jusqu'à une extrême vieillesse. & sa mort sit verser des larmes aux Dames Romaines, au Peuple & aux Sénazeurs. Son époule, ayant quitté le séjour de Rome, se retira dans la forêt d'Aricie, où elle interrompit souvent

ni des Traducteurs qui ont pris le mot pinnis, ou pennis, pour des Achtes. Le Poère fait ici allusion à une sorte de chasse fort connue des anciens, on metroit des plumes de disférentes couleurs, & même quelquesois avec des odeurs, sur le passage des Cerfs, ce qui les épouvantoit & les faisoit entrer dans les toiles qu'on leur avoit tendues. Virgile dans le HI, de ses Georg. Vers. 371. Lucain Liv. IV. Sénéque dans son Hyppolyte, & d'autres encore sont allusion à cette shasse. Et je sçai qu'on se servence aujourd'hui de ce stratagème pout épouvanter les Liévres, qui n'osant passer à travers ces plumes qu'on a disposées sur leur route, reviensent aux Chasseurs.



310 LES METAMORPHOSES par les gémissemens & par les sanglots, les lacrifices qu'on offroit à cette Diane, qu'Oreste y avoit apportée. Ah, combien de fois les Nymphes de la forêt firent-elles de vains efforts pour la consoler ! combien de fois Hippolyte, la voyant baignée de latmes, chercha-t-il à en arrêter le cours! » Cessez de vous affliger, lui disoit-il, vous , n'êtes pas la feule dont on doive plaindre ss les malheurs. Voyez les disgraces des au-» tres, & vous apprendrez à supporter les se vôtres avec plus de courage & de fer-» meté. Plût au Ciel que ce fût par l'exemis ple des malbeurs étrangers, que je pusse w vous consoler, sans êrre obligé de vous ss'faire le récit des miens : du moins sont-ils is très-proptes à adoucir en quelque sorte » la triftesse dont vous êtes accablée. Vous , avez sans doute entendu parler d'Hippo-» lyte, que la foible crédulité d'un pere, & " les cruels artifices d'une injuste marâtre, n firent périr autrefois. Vous aurez lieu, » sans doute, d'être étonnée de voit près de » vous ce malheureux Prince, & il aura " bien de la peine à yous convaincre, que » c'est lui qui vous parle: c'est pourtant » lui-même. La fille de Pasiphaé \*, après » avoir employé tous ses soins pour m'insn pirer de tendres sentimens pour elle, . Phédre, épouse de Thesée & belle-mere d'Hippolyte.

n me

D'OVIDE. LIV. X V. » me voyant toujours insensible, soit qu'el-»le craignît que je ne révélasse cet affreux mmystere à Thésée, ou pour se venger de "mes mépris, m'accusa de l'avoir outragée » & me chargea du crime qu'elle avoit vou-» lu commettre. Quoiqu'innocent, mon pe-» re me bannit d'Athènes, & me chargea n des plus horribles malédictions. Monté: " fur mon char, j'allois chercher une retrai-» te à Thrésene, & j'étois arrivé sur les riva-» ges de Corynthe, lorsque les flots de la » mer, s'élevant à gros bouillons, formérent » une espèce de Montagne, d'oil on entendit » sortir un effroyable mugissement. Un mo-; ment apsès, le flot s'approcha du rivage; " sebrila, & vomit un monstre furieux, dont. "le front étoit orné de cornes menaçantes. ». Elevé de la moitié du corps au dessus de la » surface de l'eau, il vomissoit par les narines. » & par la gueule les flots qu'il avoit avalés. "Mes gardes en furent épouvantés: pour » moi, uniquement occupé de mes mal-» heurs, la vûe de ce monstre ne m'inspira » aucune crainte. Mes chevaux effrayés, » s'emportérent & entraînérent avec impé-» tuosité mon char à travers les rochers. Je » voulus les retenir, je n'abandonnai point » les rênes qu'ils avoient blanchies de leur » écume, & je me panchois en arrière pour » avoir plus de force; mais tous mes efforts Tome III.



122 LES METAMORPHOSES » étoient inutiles, & il m'étoit impossible de » les arrêter : lorsqu'enfin une des roues. » ayant heurté contre le tronc d'un arbre, » se brisa & sauta en éclats. Je sus renversé » du choc; & comme en tombant je demeu-» rai embarrassé dans les digues, mes che-» vaux me traînérent parmi les rochers & les montagnes, & je fus en un moment de-» chiré en mille piéces. Vous auriez vû mes » membres moitié épars, moitié traînés par n les chevaux, mes entrailles s'attacher aux wathres & aux racines, mes os se briser wavec grand bruit, enfin mon ame con-» trainte d'abandonner un corps défiguré, » méconnoissable, & si meurtri, qu'il n'é-» toit plus qu'une playe. Pouvez-vous main-» tenant, Egérie, mettre en parallele vos » maux avec les miens? Oseriez-vous en fais » re la comparaison? Ajoûtez encore que » je suis descendu dans le Royaume téné-"breux, que j'ai lavé mes playes dans les » eaux enflammées du Phlégeton, & que » je n'aurois jamais revû la lumiére du jour, nsi le fils d'Apollon\*, par la vertu toute » puissante de son art, ne m'ent rendu la » vie. Comme Pluton étoit indigné de la fa-» veur que je venois de recevoir & que ma » présence auroit pû inspirer de la jalousie naux ombres, Diane, en me conquilant

<sup>\*</sup> Efculape,

D'OVIDE. LIV. XV. shors des enfers, me couvrit d'un nuage. » Pour mettre mes jours en sûreré, & ne » plus m'exposer aux persécutions d'une » cruelle marâtre, cette Déesse changea tous » mes traits, me sit paroître plus âge que je » n'étois, & me rendit entiérement mécon-» noissable. Elle balança entre l'Isle de Cré-» te & l'Isle de Délos, pour y fixer mon sé-» jour. Enfin elle me transporta en ce lieu, » & me donna un autre nom, de peur que » celui d'Hippolyte ne rappellat le souvenir sa de mes malheurs. Vous êtes Hippolyte, "me dit-elle, vous serez désormais Virbius. »Depuis ce temps-là, j'habite dans cette fo-» rêt. Admis au rang des Divinités inférieu-» res, je demeure ici caché sous la protection » de ma bienfaitrice, à laquelle je serai éter-» nellement dévoué. «

Le récit des maux qu'avoit soufferts Hippolyte, ne fut pas capable d'adoucir la douleur d'Egérie. Assis au pied d'une montagne, elle versoit sans cesse des pleurs; lorsqu'ensin Diane, touchée de l'assistion d'une épouse si tendre, la changea en une Fontaine, dont les eaux ne tarissent jamais.

Le prodige que Diane venoit d'opérer en faveur d'Egérie, remplit d'admiration toutes les Nymphes de la forêt, & l'étonnement d'Hippolyte en cette occasion, fut aussi grand que celui de cet Etturien, qui en labourant son champ, apperçut une motte de terre, qui donna d'abord quelque signe de mouvement, s'anima ensuite, & devint un enfant, qui en naissant commença à prédire l'avenir. On lui donna le nom de Tagès, & ce sut lui qui apprit aux Etruriens l'art de la divination. On peut comparer aussi l'étonnement d'Hippolyte à celui de Romulus, lorsqu'ayant lancé son dard sur le mont Palatin, il le vit sur le champ prendre racine, & devenir un arbre capable de donner de l'ombre aux Romains, qui surent templis d'admiration à la vue de ce prodige.

Enfin l'étonnement d'Hippolyte fut aussi grand que celui de Cippus, lorsqu'il vit dans les eaux du Tybre, qu'il avoit des cornes à sa tête. Cette merveille ne lui parut d'abord qu'une illusion; mais ayant porté plusieurs fois les mains au front, il ne lui fut plus possible de douter de ce qu'il venoit de voir. Cette avanture, qui lui arriva dans le temps qu'il revenoit à Rome, après avoir vaincu les ennemis de la Patrie, l'obligea de s'arrêter, & levant les yeux & les mains vers le Ciel, il fit cette priere:,, Grands Dieux! » si ce prodige est un heureux présage, je » consens qu'il le soit pour le Peuple Ro-» main; s'il est de mauvais augure, qu'il ne » soit funeste qu'à moi seul, « Après ce dil» cours il éleva un Autel de gazon, sur lequel

D'OVIDE. Liv. XV. il fit brûler de l'encens, y répandit du vin, & après y avoir immolé deux brebis, il chercha dans leurs entrailles ce que les Dieux lui annonçoient par cette avanture, L'Aruspice Etrusque, qui les examina en même temps \*, apperçut qu'elles promettoient, quoique d'une manière obscure, de grandes destinées à Cippus : mais dès qu'il eut détourné les yeux de dessus la victime. pour le regarder : » Je vous salue, Prince, » dit-il, je vous salue en qualité de Roy. Ce » qui vient de vous arriver, m'annonce que » Rome, & tout ce qui est soumis à sa puis-» sance, vous reconnoîtront pour Souve-» rain. Hâtez vous d'entrer dans la Ville, » qui vous ouvre ses portes : ainsi l'ordon-» nent vos destinées. Dès que vous y serez » arrivé, vous y serez couronné & votre ré-» gne sera long & tranquille. « A ces mots Cippus recula, & détournant ses regards de dessus la Ville: » Ah! dit-il, quel funeste » présage! Que les Dieux en détournent »l'effet! Loin de Rome, exilé de ma Pa-» trie, je coulerai des jours plus innocens, ,, que si j'entrois le Sceptre à la main dans le "Capitole. « Après ce discours, il convoqua le Sénat & le Peuple, & ayant pris la

E e iij



<sup>\*</sup> Comme les Etruriens, ou Toscans, avoient appris aux Romains cette espèce de Divination par les entrailles des Animaux, Ovide a raison de dire de celui dont il parle ici, qu'il étoit Toscan, Tyrrhena genis Araspex.

326 LES METAMORPHOSES précaution de se couvrir la tête d'une couronne de Laurier, il monta sur une éminence, que les Soldars venoient d'élever. Là, après avoir invoqué le secours des Dieux, selon l'ancienne coutume, il parla ainsi à l'Assemblée; "Vous avez ici un homme qui nera votre Roy, si vous ne le bannissez de » la Ville. Vous le reconnoîtrez, sans que », je le nomme, aux marques que je vais » indiquer, Il a des cornes sur la tête, & les » Devins lui ont prédit, que s'il entre dans » Rome, il sera Roy, & vous donnera des 3) loix. Les portes lui étant ouvertes, il » pouvoit y entrer sans résistance, mais je » l'en ai empêché, quoiqu'il n'y ait personne 21 au monde qui me touche de plus près que "lui. Peuple Romain, c'est à vous maintemant à lui fermer vos portes, à le charger » de chaînes fi vous le jugez coupable, ou 3) plutôt finissez par la mort du Tyran, vos » craintes & vos allarmes « A ce discours. on entendit dans l'Assemblée un murmure fourd, semblable à celui que fait le vent qui s'engouffre dans une forêt, ou les flots itrités, lorsqu'on les entend d'un lieu éloigné. Au milieu d'une multitude de voix confuses, on distinguoit cependant ces mots: qui est-ce, où est celui dont parle Cippus? & chacun se regardoit à la tête : Cippus prenant alors la parole: Voici, dit-il, celui que

D'OVIDE, Liv. XV. vous cherchez; & ôtant fa couronne, malgré le Peuple qui s'y opposoit\*, il sit voir le funeste présage. Tout le monde détourna les yeux, & on n'entendit dans l'Assemblée que des soupirs & des gémissemens. Pourroit-on le croire? on ne regarda plus alors qu'aver peine, un homme si cher à la -République, & qui s'étoit rendu si recommandable par ses belles actions. Cependant pour ne pas le laisser plus long-temps dans un état qui diminuoit l'estime qu'on avoit pour lui, on lui remit sur la tête la couronne que sa victoire lui avoit méritée, & les Sénateurs lui parlérent ainsi: » Puisque vous » craighez, Cippus, d'entrer dans Rome, »Rome, pour récompenser votre modéra-, tion, vous accorde autant de terre que mous pourrez en enfermer avec une char-» rue dans l'espace de toute une journée. « Pour conserver le souvenir d'un événement

<sup>\*</sup>Ce mot probibente populo, a patu suspect aux Commentateurs; car comment le peuple a-t-il pû ou dû empècher cette action? Les Traducteurs ont mieux aimé le supprimer que d'entrer dans quelque discussion. M. Burman soupçoune, que des Copistes ignorans ont mis le mot de populo prebibiente, au lieu de populo probante, ou nulle probibente; mais comme les Manuscrits ne varient point, j'ai cru devoir l'experimer à la lettre : & sans dire ici qu'il faut, autant qu'on peut, faire ceder ses sonjectures aux anciennes Leçons, sur-tout lorsqu'elles sont uniformes, je crois que celle-ci aura un très-beau sens, lorsque faisant réfiexion que Cippus venoir de vaincre, les ennemis de Rome; & que par consequent il devoir être chéri du Peuple, on eur peur de voir sur la tête le présage de sa disgrace.

1328 LES METAMORPHOSES fi mémorable, on fit poser sur la poste de la Ville, par laquelle il devoit entrer, une Statue avec des cornes, qui ressembloit à Cippus.

## Explication des Fables 1. II, III, IV. V. VI, VII. & VIII.

JOTAR Poète, après avoir épuisé les méts-I morphoses que l'Histoire ancienne lui avoit fournies, se jette sur celles qu'on peut tirer de la Physique. J'entends par celles-ci ces changemens naturels qui arrivent dans l'Univers; & comme Pythagore étoit de tous les Philosophes, celui qui avoit le plus approfondi cette Philosophie, c'est lui aussi qu'Ovide introduit sur la scène. Mais il le Lit avec cet art qui distingue le Poète de l'Historien. Comme Pythagore avoit passé de l'Asie en Italie, & s'étoit établi à Crotone, pour y débiter les maximes de cette Philosophie, qu'il avoit puisée en Egypte, où il avoit voyagé, le Poëte remonte à l'origine de Crotone. Cette Ville, comme presque toutes les autres, avoit ses chiméres, Hercule étoit apparu à Mycile ou plutôt à Myscellus, (car c'est ainsi que le nomment les Historiens, ) & l'avoit averti que les destins exigeoient de lui qu'il abandonnât sa Patrie pour aller bâtir une Ville dans un Pays étranger. C'étoit un crime de quitter son Pays sans permission; ainsi son dessein avant été découvert, il fut jugé par le Peuple; & les Feves du Scrutin étant toutes noires, il auroit subi la rigueur des Loix, si Hercule par un prodige inoui n'en avoit changé la couleur. A cette Fable on en a ajoûté une autre. Suidas (a) sur l'autorité de l'ancien Scoliaste d'Aristophane (6) dit que Myscellus ( a) Au mot Myseellus, (b) Sur la Comédie des Nu ées,

ayant consulté l'Oracle au sujet de la Colonie qu'il vouloit conduire dans un Pays étranger, avoit appris qu'il devoit s'arrêter à l'endroit où il seroit mouillé de la pluye dans un temps serain it aibpias. Quoiqu'il jugeât la chose impossible, il ne laissa pas de s'embarquer sur la soi de l'Oracle, & il arriva ensin en Italie, après avoir essuyé plusieurs dangers dans le cours de son Voyage. Toujours incertain du lieu qu'il devoit choisir pour bâtir une Ville, il se voyoit réduit dans l'état le plus triste, lorsque sa femme, qui, selon les mêmes Auteurs, se nom-

moit Aithrias, l'ayant embrassé, mouilla son visage de ses larmes : ce qui lui sit comprendre tout

d'un coup que l'Oracle étoit accompli.

Le fonds de cette Fable est tiré de l'Histoire. Strabon rapporte (a) que Myscellus, ainsi nommé parce qu'il avoit les jambes fort maigres, étoit né dans la petite ville de Rypa. Comme il avoit dessein d'aller établir une Colonie dans quelque Pays étranger, il arriva sur les côtes d'Italie. Là, après avoir considéré que le territoire que l'Oracle avoit indiqué, étoit moins fertile, quoique plus sain, que celui qui étoit dans le voisinage, il alla encore une fois le consulter, & il eut pour toute réponse, qu'il ne falloit pas regarder à ce qu'on nous donnoit; réponse, qui passa depuis en proverbe (b). Myscellus sans songer à aller plus ·loin, jetta enfin les fondemens de la Ville de Crotone, & les Sybarites bâtirent celle de Sybaris dans l'endroit qui lui avoit paru d'abord devoir être préféré à cause de la sécondité du Pays. Si nous en croyons Denys d'Halicarnasse ce sut la quatriéme année du régne de Numa Pompilius, ou la troisième de la dix-septième Olympiade, que cette Ville fut bâtie; c'est-à-dire, suivant le calcul du Pere (a) Lib. VI & VIII. (b) Voyez Erafme dans fes Adaged

330 LES METAMORPHOSES

Petau, l'an 708. avant Jasus-Chaist (a). Strabon ajoûte qu'Archias ayant été consuster l'Oracle dans le même temps & pour le même sujet que Myscellus, la Pythie avoit répondu que l'un devoit choisit un lieu où l'air seroit pur & sain; & l'autre une situation propre à acquérir des richesses; & que sur ce plan Myscellus bâtit la Ville de Crotone, & Archias celle de Syracuse. Quoique cet événement soit tel que je viens de le rapporter, il y a cependant bien de l'apparence que les Crotoniates glorieux d'avoir un sondateur dont Hércule avoit pris tant de soin, conservérent parini eux la Fable qu'Ovide rapporte, puisqu'on trouve souvent ce Héros sur les Médailles de cette Ville.

Remarquons en passant que Pansanias (b) attribue à Phalante ce que Strabon dit de Myscellus, & c'est ce qui a trompé le Mythologue Lactance, qui a mis dans l'argument de cette Fable que celuici avoit bâti la ville de Tarente, au lieu de dire

que c'étoit celle de Crotone.

C'est dans cette dernière Ville que le célébre Pythagore, après plusieurs Voyages, alla s'établir pour y débiter les Dogmes d'une Philosophie peu connue alors en Europe, & qu'il avoit apprise lui-même des Prêtres d'Egypte. Ovide, pour soutenir l'idée que les Romains avoient de la sagesse de Numa Pompilius leur second Roy, seint (c) que ce Prince avant que d'être monté sur le trône, avoit fait un Voyage à Crotone, pour écouter les leçons d'un si grand Maître; quoiqu'il soit certain que Pythagore n'a vécu que plusieurs années après Numa, c'est à-dire, selon Tite-Live, sous le régne

<sup>(</sup>a) Donys d'Halicarneffe Lib II. Peravil Dofft, Tempe Lib. XIII. (b) in Phocicis.

<sup>. (</sup>e) Denyi d'Halicarnasse Lib. II. dit que plusieurs Auteurs, pour l'aire homeur à Núma, avoient dit la même chese.

D'OVIDE. LIV. XV.

de Servius Tullius fixième Roy des Romains, 137 ans après. Le sçavant Pere Petau (a) met encore une plus grande distance entre Pompilius & Pythagore, puisqu'il place le commencement du régne du premier à l'an 4000 de la Période Julienne, 714 ans avant Jesus-Christ; & l'arrivée du second à Crotone, l'an de la même Période 4205. ou, ce qui revient au même, 509. avant l'Ere Chrétienne. Denys d'Halicarnasse, qui a reconnu le même anachronisme, ajoûte que Crotone ne fut bâtie que la quatriéme année du régne de Numa, ainsi Pythagore ne pouvoit pas y être ve-

nu dans le temps dont parle Ovide.

Quoi qu'il en soit, Ovide a eu raison de mêler parmi ses autres Fables les Dogmes de la Philosophie de Pythagore, puisque la plûpart des maximes qu'il débitoit renfermoient une pépinière de métamorphoses; c'est ainsi qu'on doit regarder ces changemens continuels, ces formes différentes que prennent la plupart des Infectes, qui paroissent tantôt sous la figure informe d'une espèce de Féve, ensuite sous celle d'un Ver, ou d'un Papillon, ce qui est aujourd'hui très-connu par les beaux traités que nous avons sur ces matiéres, Goedart, Redi & plusieurs autres Auteurs modernes ayant mis cette Philosophie dans le plus bean jour qu'elle puisse recevoir.

On ne s'attend pas sans doute que j'entreprenne d'expliquer ici toutes les métamorphoses qui sont renfermées dans le discours que fait Pythagote à Numa Pompilius; il faudroit pour cela me jetter dans des détails qui me conduiroient troploin, détails d'ailleurs qui n'entrent point dans le plan que je me suis proposé; n'ayant en d'autre dessein que de développer l'Histoire qui est renfermée dans les anciennes Fables. Je ferai remarquer

(a) De Doar, Temp. Lib. III.

332 LES METAMORPHOSES

seulement que toute cette Philosophie de Pythagore peut se réduire à deux chess. Le premier regarde la doctrine de la Métempsycose, ou de ce passage éternel des ames d'un corps dans un autre. Pythagore n'en étoit pas l'inventeur : les Egyptiens la lui avoient enseignée, & on la voit en vogue des les temps les plus reculés, dans l'Afie & dans les Indes, où elle régne encore parmi quelques Nations. Quelques Auteurs (a) ont cru que Pythagore n'avoit enseigné la doctrine de la Mérempsycose que dans un sens métaphorique, & que lorsqu'il disoit, par exemple, que l'ame passoit souvent du corps de l'homme dans celui des animaux, c'étoit pour nous apprendre que les passions nous abrutissent; & nous rendent souvent semblables aux bêtes; mais de la manière dont ce Philosophe débitoit cette doctrine, on peut conclure qu'il l'enseignoit dans le sens le plus naturel: pour la mieux faire recevoir il la prouvoit par son exemple même, disant qu'il se ressouvenoit d'avoir été autrefois Emphorbe, au temps de la guerre de Troye, & qu'après plusieurs autres transmigrations, son ame étoit enfin venue habiter le corps qu'elle animoit alors sous le nom de Pythagore. Par une suite nécessaire de cette opinion on devoit s'abstenir de manger de la chair des animaux, de peur de manger ses freres & ses parens: & c'est ce point de la Doctrine de ce Philosophe que notre Poète étale avec beaucoup d'élégance.

Le second chef de la Philosophie dont il s'agit, consistoit à développer tous les changemens qui arrivent dans l'Univers, & ces métamorphoses naturelles dont j'ai parlé; & sur cela je dois faire remarquer que la plûpart des faits que rapporte le Poète d'après le Philosophe sont véritables, quoi-

<sup>(</sup>A) Voyez M. Daeier, Vie de Pythagore.

D'OVIDE, LIV. XV. 333.

qu'il y en ait un grand nombre qui ne sont fondés que sur le rapport des Sens, ou sur de fausses relations. Telles sont entr'autres les Fables qu'on rapportoit au sujet de ce Fleuve de Thrace dont les eaux pétrifioient ceux qui en buvoient ; de ces Fontaines qui allumoient le bois, qui changeoient en couleur d'or les cheveux, qui amollissoient le courage & faisoient changer de sexe, qui donnoient du dégoût pour le vin, qui enyvroient, qui changeoient les hommes en Oiseaux, & plusieurs autres qu'il est inutile de rapporter. Tels écoient encore ces faits qu'une Philosophie plus raisonnable & des expériences réitérées ont prouvé être faux : comme par exemple, que les Abeilles naissoient des entrailles d'un Taureau, que la moëlle des os des hommes forme des serpens, que le Phœnix renaît de ses cendres, & plusieurs autres. Le principe de Pythagore, omnia mutantur, nil interit, étoit vrai, l'Univers nous fournit une infinité d'exemples des changemens qui y arrivent; mais du temps de ce Philosophe, la Physique n'avoit pas fait assez de progrès, pour qu'il en pût parler avec autant d'exactitude qu'on le pourroit faire aujourd'hui; ainsi il ne saut pas s'étonner, si parmi quelques vérités, on trouve tant de Fables dans cet excellent morceau d'Ovide

Ce Poète, après avoir fait en passant l'éloge de Numa Pompilius d'une manière entièrement conforme à l'Histoire, parle de la Nymphe Egérie, que ce Prince seignoit aller consulter dans la Forêt Aricie, touchant les loix qu'il donnoit aux Romains. Numa, pour imiter les autres Législateurs, étoit bien aise de faire croire que les Loix qu'il vouloit établir avoient quelque chose de divin. Zamolxis, avant lui, avoit seint que celles qu'il donna aux Scythes lui étoient dictées par son Gé-



## 234 LES METAMORPHOSES

nie. Minos premier du nom publioit que Jupiter étoit l'Auteur de celles qu'il vouloit établir en Créte; Lycurgue attribuoit les siennes à Apollon; & il y a bien de l'apparence qu'ils s'étoient réglés en cela sur Moyse, qui reçut les deux Tables de la Loi sur le Mont Sinai, avec un éclat dont le souvenir pouvoit s'être conservé parmi les Peuples qui devoient leur origine aux Colonies Phéniciennes. Mais pour mieux entendre le fait qui donna lieu à la Fable que j'explique, il est nécessaire de rapporter ce qu'en dit Denys d'Halicarnasse ( .). D Les Romains, dit cet Auteur, assurent que Nun ma ne fit aucune expédition de guerre, & qu'il » passa tout le temps de son Régne dans une pro-» fonde paix : que son unique soin sut d'établir la » Religion & la Justice dans ses Etats & de les po-» licer par de bonnes Loix. Son éminente sagesse « dans le gouvernement, fit croire qu'il étoit inspin ré des Dieux, & donna lieu à des écrits fabup leux, Les uns ont dit qu'il avoit de secrets entren tiens avec la Nymphe Egérie; d'autres, qu'il » consultoit souvent une des Muses, qui l'instrui-» soit dans l'art de régner. Ils ajoûtent que Numa « voulut en convaincre tout le monde; & parce mon eut de la peine à l'en croire sur sa parole, » & qu'on regardoit comme une fiction les pré-» tendues conférences qu'il disoit avoir avec les p Dieux, il fut bien aise d'eu donner des preuves si » évidentes, que les plus incrédules ne pussent ré-« voquer en doute ses conversations réglées avec » la Déesse Egérie. Il sit un jour appeller au Palais » plusieurs Romains, leur montra la simplicité de » ses appartemens, où l'on ne remarquoit rien ni » de riche dans les meubles, ni d'affecté dans les » ornemens; où l'on manquoit même des choses (a) Liv. II. Tradutt. du Pere le Jai,

D'OVIDE. LIV. XV. 335

les plus nécessaires pour ordonner sur le champ

un grand repas. Ensuite il les congédia & les in
vita à revenir le soir souper chez lui. Les conviés

rendus au Palais à l'heure assignée, il les reçoit sur

de superbes lits; les bussess se trouvent garnis de

vases précieux, la table couverte de toutes sortes

de mets les plus délicats & les plus exquis, que

nul homme dans ce temps-là n'est pu préparer

dans un intervalle si court. La compagnie sur
prise de l'abondance & de la richesse de tout

l'appareil, ne douta plus qu'il n'est en effet une

Déesse qui l'aidoit de ses avis, & dont il suivoit

p les conseils dans la manière de gouverner.

» Mais ceux qui dans l'Histoire, continue le » même Auteur, ne mélent rien de fabuleux, di-« sent que ce fur un trait de la sagesse de Numa, » de feindre qu'il avoit des entretiens avec la Nym-» phe Egérie, pour se concilier des Peuples qui » avoient la crainte des Dieux, & faire respecter » ses Loix, comme si elles sussent émanées de leur » part, Suivant en cela l'exemple des Sages de la

» Gréce, qui en avoient usé de même.

Quoi qu'il en soit, les Romains étoient si persuadés que Numa conversoit avec Egérie, qu'ils allérent après sa mort dans la sorêt Aricie, pour la chercher; mais n'ayant trouvé qu'une sontaine dans le lieu où se rendoit ce Prince, ils publièrent la métamorphose de cette Nymphe en sontaine. Saint Augussin (a) dit à ce sujet que Numa se serpoit de cette Fontaine pour cette sorte de Divination qui sa faisoit par le moyen de l'eau, & quis'appelle Hydromancie.

Ovide feint qu'après la mort de Numa Pompilius, Egérie réduite au désespoir, faisoit retentir de ses cris la forêt d'Aricie, lorsque Virbius, qui se vantoit d'être Hippolyte, fils de Thesée, qu'Es-

( a ) De Civit. Dei , Lib, XXII.



## 336 LES METAMORPHOSES

culape avoit retiré des Enfers., lui conta son Histoire pour la consoler. Quoiqu'il soit très certain que ce Virbius, quel qu'il soit, n'étoit pas le fils de Thesée, puisqu'il y avoit plus de cinq cens ans de distance entre l'un & l'autre, je ne laisserai pas de rapporter ici l'Histoire du jeune Hippolyte

qu'Ovide raconte en cette occasion.

Quoique Thesée eût abandonné Ariadne dans l'Isle de Naxe, ainsi que je l'ai dit dans l'Histoire de ce Héros, il ne renonça pas pour cela à l'espérance d'épouser Phédre sa Sœur, & Deucalion qui étoit monté sur le trône, après la mort de Minos second, son Pere, la fit partir pour Athènes. A peine y fut-elle arrivée qu'elle devint amoureule d'Hippolyte, que Thesée avoit eu de l'Amazone Antiope ( ) & qui étoit élevée à Tresene chez Pithée (b). Ce sut la que la jeune Reine le vit pour la première fois, & que commença cette passion si suneste aux deux amans. Comme Phédre n'osoit demander à Thesée le retour de ce Prince, elle fit bâtir un Temple à Vénus sur une montagne qui étoit près de Tresene, où sous prétexte d'aller offrir ses vœux à la Déesse, elle avoir le plaisir de voir Hippolyte qui faisoir ses exercices dans la plaine voisine. Elle donna même à ce Temple le nom d'Hippolition, & on peut croire que Vénus fut fort honorée pendant tout le temps que dura cette intrigue (c). Cependant Phédre qui connoissoit le caractère d'Hippolyte n'osoit se hazarder de lui déclarer sa passion Elle voyoit

(a) Climedus, dans Plutarque, le nomme Hippolyre. (b) Voyez Plutarque dans la vie de Thefée, Baufanias dans fes Attiques, & Meziriac qui dans fon Commentaire fur l'Epitre de Phédre à Hippolyte a tamaffé tout ce que les Anciens disent sur ce sujet.

(c) Pausanias le nomme le Temple de Vénus la Speculatrice.

bien

D'OVIDE. Liv. XV. 337 bien aussi qu'il ne s'en appercevroit jamais, si ellene parloit. Pithée, l'homme le plus tage de son temps, avoit donné au jeune Prince une excellente éducation; & comme il devoit être son Successeur, ainsi que nous l'apprenons de Pausanias (A), il n'avoit songé qu'à le rendre digne de régner après lui. Hippolyte avoit parfaitement répondu aux soins de Pithée; & si nous nous en rapportons à Euripide (b), on ne peut rien ajoûter à ses, bonnes qualités, Sage, prudent, chaste, ennemi des voluptés, il ne connoissoit l'amour que pour le mépriser. Uniquement occupé de la chasse, des courses de chars & de chevaux, & de tous les autres exercices qui conviennent aux personnes de son rang. Diane, pour parler le langage du Poète que je copie, étoit de toutes les Divinités celle qu'il honoroit le plus. Ajoûtez à cela qu'il avoit si bien cultivé les heureux talens qu'il avoit apportes en naissant, que son Pere, dans le Poète Tragique, lui fait un crime de sa science & de son amour pour les belles Lettres. Il n'étoit pas aisé de rendre sensible un homme de ce caractère, néanmoins Phédre, pendant l'absence de Thesée, qui selon Plutarque (c), étoit alors prisonnier en Epire, résolut de lui faire connoître l'amour qu'elle avoit pour lui. Sa déclaration fut mal reçûe; la Princesse désespérée de ses mépris résolut d'éteindre par sa mort une passion aussi inutile que criminelle, & sa nourrice lui inspira l'affreux dessein de se venger de la cruauté du jeune Prince. Dans ces entrefaites Phédre sçachant que Thesée revenoit avec Hercule, qui l'avoit délivré de sa prison, & craignant qu'il ne déconvrît cette intrigue, se pendit, après avoir écrit une Lettre par laquelle elle apprenoit à

(a) In Activis. (b) Dans sa Tragédie d'Hippolyte.

Tome III.

1,1



#### 338 LESMETAMORPHOSES

Thesée qu'elle n'avoit pû survivre à la honte d'avoir été deshonorée par Hippolyte. C'est ainsi que Plutarque (a), Servius (b), & Hygin (c) après Euripide racontent cette mort. Cependant Séneque (d) dit seulement qu'elle parut dans le plus grand désordre devant son époux, tenant à la main l'épée d'Hippolyte, pour marquer la violence qu'il avoit voulu lui faire. Tous ces Auteurs conviennent que Thesée implora le secours de Neptune, & que ce Dieu ayant fait sortir un Monstre de la Mer, les chevaux qui conduifoient le char du jeune Prince en furent si effrayés, qu'ils le renversérent par terre, & son corps fut mis en pièces, ainsi que le raconte Théraméne dans la belle Tragédie de M. Racine. Ce genre de mort dans lequel les Poëtes font intervenir Neptune, nous apprend que Thesée ayant ordonné à son Fils de venir se justifier, il se pressa si fort d'arriver, que les chevaux prirent le mors aux dents, & son chariot s'étant Brise, il sut traîné parmi les rochers, où il perdie la vie. Phédre, ajoûte Sénéque, apprenant cette trifte nouvelle se tua avec l'épée de son Amant, en quoi il est le seul de son sentiment, tous les autres Anciens disant qu'elle s'étoit pendue. Les Tréseniens regrettérent infiniment un Prince sur lequel ils avoient fondé toutes leurs espérances, & après l'avoir pleuré, ils lui décernérent les honneurs Divins (e), lui confacrérent un bois, lui firent bâtir un Temple, & établirent un Prêtre qui avoit soin de lui offrir tous les ans un Sacrifice solemnel. Les Filles, avant que de se marier, se coupoient les cheveux & alloient les porter dans le Temple d'Hippolyte, ainsi que nous l'apprenons d'Euripide (f). On n'en demeura pas la; on publia

<sup>(</sup>a) Dans ses Paralleles. (b) Sur le septiéme de l'Enside.

<sup>(</sup>c) Fable XLVII. (d) Dans fon Hippolyte.
(c) Paufanias in Cor. Died. Lib. IV.

<sup>(</sup>f) Dans fon Hippolyte.

bovide Liv. xv.

encore que les Dieux Pavoient placé dans le Ciel, ou il avoit été changé en cet Astre que les Grecs appellent Heniochus, & les Latins Aurica, le Chartier. Telle est, suivant tous les Anciens, l'Histoire de ce Prince, quoiqu'on trouve parmi plusieurs Auteurs (a), la Fable qui dit qu'Esculape l'avoit refluscité, & qu'il parut en Italie sous le nom de Virbius, comme qui diroit deux fois homme, on doit regarder ce fait comme une imposture qui fut inventée par les Prêtres qui avoient apparemment établi son culte dans la Forêt d'Aricie, près de Rome. Les Latins ne sont cependant pas les seuls qui ayent donné cours à cette opinion, puisqu'Apollodore (6) cite en faveur de cette opinion l'Auteur des Vers Naupactiens, & que l'ancien Scoliasté d'Euripide (c), & celui de Pinduc (d) en parlent aussi.

Les anciens Etrusques étoient sont adonnés à la Divination: ils consultoient à tous propos les éntrailles des Victimes & le voi des oiseaux, & ce suit par leur moyen que cette Science se répandit dans plusieurs parties de l'Italie, ainsi qu'on peut le voir dans les livres de la Divination de Cicéron. Tagés avoir été le premier qui avoir appris cet art sunesse à ce Péuple; il avoir même laissé des Livres sur ce sujet, qu'on trouve cirés dans les Anciens (e). Comme on ignoroir l'origine de Tagés on disoit qu'il étoit Aurochthône, ou né dans le Pays, & pour exprimer la chose poctiquement on publioir qu'il étoir sorti de terre, ainsi que le rapiportent Ovide & Ammian Marcellin (f) Divis

(a) Ovide Mer. Lib XV & Fast. III. & VI. Eneid. Lib. VII. Hygin Fab. XLIX. & CCCLI. Virbins Sequester L. Eattence. Firmien Lib. I. Cap. XVII. (b) Lib. III. (c) Sun PAlceste. (d) Sur la troiseme des Pribiques.

(e) Voyez Plusarque, Traité d'Isu & d'Osiris. (f) Lib. XXI.



#### **240 LES METAMORPHOSES**

nator Tages quidam monfratur, aut fabulatur, in Etruria partibus emersisse subito visus è terra. Le talent principal de Tagès étoit la science des Augures & des Aruspices à laquelle les Etruriens ou les Toscans surent sort adonnés dans la suite. ainsi que les Romains à qui ils l'avoient apprise (a). C'est ce que ces derniers appelloient la Divi-

nation Etrusque.

A cette Fable Ovide joint le Prodige qui arriva à Rome du temps de leur Fondateur. Romulus ayant pris les Auspices, jetta son Javelot du Mont Aventin sur le Capitole, & ce Javelot s'étant fiché dans la terre en tombant, commença à pousser des branches & des feuilles, & devint un grand arbre. Ce prétendu prodige fut pris pour un présage de la grandeur de l'Empire Romain; & Plutarque dans la vie de Romulus, dir que tandis que cet Arbre subsista la République sur florissante; il commença à sécher du temps des premières guerres civiles, qui furent en effet l'origine de la décadence de Rome. Jules Cesar, ayant ordonné qu'on sit un édifice près de l'endroit où il étoit, les ouvriers en creulant la terre, en coupérent quelques racines, & il mourut peu de temps après.

Comme on ne scauroit croire que le Cornier ent duré près de sept cens ans, il y a apparence que puisqu'on croyoit que la destinée de l'Empire y étoit attachée, on avoit soin de le renouveller, soit qu'on en plantat de temps en temps de jeunes, ou qu'on mît quelques-unes de ses branches en terre, qui poussoient des racines comme avoit fait le Javelot lui-même. On doit penser la même chose de ce fameux figuier près duquel on célébroit les Nones Caprotines, & qui selon Tite-Live

dura plusieurs siécles.

<sup>(</sup>a) Denys d'Halicarnaf. Lib. I.

D'OVIDE. LIV. XV. 341

L'Avanture du Préteur Génucius Cippus est un de ces événemens extraordinaires, dont les Historiens Romains avoient cru devoir embellir leur Histoire. Voici de quelle manière le raconte Vadere Maxime (a) qui employoit avec plaisir tout ce qui avoit l'air de prodige. Cippus sortant de la Ville de Rome appercut tout d'un coup qu'il avoit des cornes au front. Surpris de cette merveille, il consulta les Augures; & ils lui répondirent qu'il sortiroit élu Roy, s'il rentroit dans la Ville. Comme la Royauté étoit encore alors en horreur, il aima mieux se bannir volontairement, & ne rentrer jamais dans Rome. Charmés d'un trait si généreux les Romains mirent sur la Porte, par laquelle il étoit sorti une tête de bronze avec des cornes, & elle fut appellée Raudusculana, parce qu'anciennement on appelloit le cuivre ou le bronze Raudera.

A ce récit je dois joindre quelques Remarques. La première que Valere Maxime se trompe en difant que ce prodige arriva lorsque Génucius sortoit de Rome, c'étoit en revenant de la guerre, & après avoir amené du secours au Consul Valerius; en quoi Ovide est plus consorme à l'Histoire que Valere Maxime. La seconde que le Sénat décerna des Terres à Cippus, qui bâtit une maison de campagne sur le fonds que la République lui avoit donné, ce que notre Auteur ne dit pas. La troisséme que cet événement arriva la troisséme année de la 135. Olympiade, l'an de Rome 525.

1

237. ans avant Jesus Christ.

Pour ce qui regarde la vérité de cette Histoire, les Auteurs sont fort partagés, & Pline (6) lui-

même, qu'on a si souvent accusé d'adopter les



<sup>(</sup>b) Lib. XI. Cap. XXXVII. Afteonem enim & Cippum etiam Latina Historia fabulosos reor.

#### 142 LES METAMORPHOSES

choses les plus incroyables, dit que les cornés de Cippus sont aussi fabuleuses que celles d'Actéon. Il y a cependant des Naturalistes qui prétendent qu'une imagination forte & vive, peut opérer de semblables merveilles, & on ne peut pas nier qu'on ait vu quelquefois des excroissances assez semblables à des cornes. Bayle dans ses Nouvelles de la République des Lettres (a) dit qu'on avoit vů il n'y avoit pas long-temps à Palerme une fille, qui avoit des cornes par tout le corps, affez semblables à celles d'un veau. D'ailleurs Valere Maxime, tout crédule qu'il étoit, ne dit pas que c'étoit de véritables cornes, mais quelque chose d'appro-Chant, in capite ejus subito veluti cornua emerserune. Malgré tout cela, je crois qu'on peut penser que Cippus à son retour à Rome, ayant rêvé qu'il lui étoit venu des cornes à la tête, cousulta les Augures, qui lui ayant répondu qu'il seroit Roy s'il rentroit dans la Ville, il aima mieux s'en band mir pour toujours.

(4) Juillet 1686.



# FABLE 1X

Dans le temps que Rome ésoit affligée de la Peste on envoya à Delphes consulter l'Oracle d'Apollon, & la Prêtresse répondit, que pour faire cesser la contagion, il falloit aller chercher Esculape, & le conduire à Rome; ce qui fut exécuté.

U s E s qui inspirez les Poètes, Déel-ses à qui l'Antiquité la plus reculée n'a rien de caché, apprenez-moi maintenant de quelle contrée le fils de Coronis \* fut amené à Rome, pour être mis au rang des Dieux qu'on y adore. Une funeste contagion affligeoit l'Italie, faisoit d'horribles ravages dans toures ses Villes, & l'air avoit répandu de tous côtés une mortelle corrupzion. Lorsqu'on vir que les remédes, & tout l'art de la Medecine étoient inutiles, on cut recours au Ciel, & on implora le secours des Dieux. On envoya à l'Oracle de Delphes, Ville située au milieu de la terre, pour prier Apollon de remédier à un mal si prese fant, & de mettre fin aux malheurs d'une Ville célébre. A peine la prière des Députés \* Esculape.

344 LES METAMORPHOSES étoit finie, qu'on vit trembler le Temple, avec les lauriers & les carquois, & qu'on entendit sortir du fond du sacré Trépied, cette voix, qui remplit d'étonnement toute l'Assemblée: Romains, ce que vous venez chercher ici, vous auriez pû le trouver plus près de vous. Vous n'avez pas besoin de mon secours; c'est celui de mon fils qui vous est nécessaire. Partez, allez sous de favorables auspices, & conduisez à Rome le fils d'Apollon. Après que les Envoyés eurent rapporté cette réponse à Rome, le Sénat s'informa avec soin du nom de la Ville où il demeuroit; & lorsqu'il en fut instruit, il envoya une célébre Ambassade à Epidaure. Dès que le Vaisseau y fut arrivé, les Romains se présentérent devant les principaux de la Ville, qui s'étoient assemblés pour les recevoir, & les suppliérent de permettre qu'ils emmenassent avec eux Esculape, afin que sa présence terminat les maux cruels dont l'Italie étoit affligée; ajoûtant qu'ainsi l'ordonnoit l'Oracle de ce Dieu. Les opinions se trouvérent partagées dans l'Assemblée : les uns étoient d'avis qu'il falloit accorder la demande des Députés, & ne pas les priver du secours qu'ils étoient venus chercher; d'autres s'y opposoient, & opinoient qu'il ne falloit point se priver de la présence d'un Dien si favorable. Tout le jour se passa en

,:.

D'OVIDE. LIV. XV. en contestations. La nuit suivante, Esculape apparut à l'Ambassadeur tel qu'on le voit dans son Temple, tenant un bâton de la main gauche, & portant la droite à sa barbe, & ce Dieu lui parla ainsi d'un air doux & paisible: "Ne craignez rien; je partirai » avec vous; mais ce lera sous une autre fi-» gure. Voyez ce Serpent qui se replie au-» tour de mon bâton : considérez-le bien. » afin que vous ne puissiez pas me mécon-» noître. C'est cette forme que j'emprunte-» rai: avec cette différence, que je serai » beaucoup plus grand, & tel qu'il convient » aux Dieux de le montrer. « A ces mots le Dieu disparut, l'Ambassadeur se réveilla, & la nuit fit place au jour. Dès que l'Aurore eut dissipé les ténébres, les Epidauriens s'assemblérent dans le magnifique Temple d'Esculape, & le priérent de leur faire connoître par quelque signe le lieu qu'il vouloit choisir pour son séjour. A peine avoient-ils fini leur priére, que ce Dieu, sous la forme d'un Serpent, dont la tête étoit couverte d'écailles jaunissantes \*, annonça sa venue par des sifflemens qui firent trembler la Statue, son Autel & les portes & le Temple. Il parut ensuite élevé de la moitié du corps, & regarda

\* C'est le sens de ces mots sum cristis aureus aleis in serpense Deus. Au lieu de ces mots l'ancien Scoliaste & après lui les Traducteurs, ont cru que Deus aureus vouloit dire ce Dieu qu'on adoroit sous un Simulacte d'or.

Tome I I I.

746 LES METAMORPHOSES les assistans avec des yeux, dont l'éclat jetta l'épouvante dans toute l'Assemblée. Le Prétre, dont la têre étoit liée d'une bandelette blanche, l'ayant reconnu, s'écria: ", Voilà ,, Esculape; voilà le Dieu que nous adorens. » Que tout le monde reconnoisse sa présence » par les vœux & par fes respects: & vous, si ajoûta-t-il en s'adrelfant à Esculape, qui » avezla bonté de vous faire voir, faites que 5, votre présence comble de biens un Peuple » qui vous adore. « Toute l'Assemblée se prosterna, & chacun répéta les paroles que le Prètre venoit de prononcer. Les Romains sur-tout implorérent de la bouche & du cœur le secours de ce Dieu, qui par un mouvement de tête, & en faisant entendre trois sifflemens, leur fit connoître qu'il avoit exaucé leur prière. Ensuite s'étant coulé le long des marches, il tourna la tête du côté du Temple, regarda le lieu où il avoit été honoré pendant si long-temps & le salua avant que de s'en éloigner. De-làil traversa la Ville, en se glissant sur les sleurs dont les rues étoient jonchées; & lorsqu'il fut arrivé au port, il s'arrêta sur le rivage, jetta sur le Peuple un regard doux & paisible, pour lui marquer qu'il étoit content de son zele, & entra dans le Vaisseau des Romains, qui se trouva Surchargé de ce nouveau poids. Les Ambassadeurs, charmés de voir ce Dieu dans leut Navire, qu'ils avoient eu soin d'orner de

D'OVIDE.LIV.XV. Couronnes & de guirlandes de fleurs, immolérent un taureau sur le rivage & mirent à la voile. Tandis qu'un doux Zéphyre faisoit voguer le Vaisseau, Esculape se tenoit tranquillement sur le tillac, & contemploit la Mer. Comme le vent étoit favorable on arriva en six jours sur les côtes d'Italie, au-delà du Promontoire de Lacinie, célébre par le Temple de Junon (a), & du Golphe de Scylacee (b). Ensuite le Vaisseau traversa les côtes de la Japygie, & évita les rochers d'Amphisse (c), laissa à droite Ceraunie, Roméchion, Caulon & Narycie (d). Et surmontant tous les dangers de ces mers, après avoir passé à la hauteur du Promontoire de Pélore, des Isles Eoliennes, & de Temese, Ville que ses mines ont rendue fameuse, il alla près de l'Isle de Leucosie, d'où on voit les beaux Jardins de la Ville de Pæste. De-là il passa à la vûe de Caprée, du

(a) Virgile & Tite-Live parlent du Temple de Junon

Lacinienne qui étoit sur ce Promontoire d'Italie.

(c) Ainsi nommés de la Ville d'Amphisse bâtie sur cette

côte par les Locres.

<sup>(</sup>b) Ce Golphe étoit sur les côtes de la Calabte, Virgile qui en parle dans le troisième Livre de l'Encide Vers 552, de nomme navifragam Seylaceum. Velleius Parceculus parle aussi d'une Ville qu'il nomme Scylacée. Les deux Traducteurs que j'ai quelquesois cités dans mes remarques, ont etu qu'il s'agissoit en cet endroit du Colphe de Scylla.

<sup>(</sup>d) On ne connoît pas trop ces deux dernières côtes, ce qui a fait croire que ces vers étoient altérés. C'étoient sans doute les côtes de la Calabre, comme il paroît par Narycio que les Locres y avoient bâtie, Ggij

RAS LES METAMORPHOSES Promontoire de Minerve (a) & des collines de Surrente, si renommées par leurs bons vins; d'Heraclée, de Stapie & de Naples, Ville délicieuse, qui est le sejour des Jeux & des Plaisirs; du Temple dédié à la Sibylle de Cumes; des Fontaines chaudes de Bayes; de Linternes où l'on voit des arbres, d'où découle le Mastic; du Vulturne, qui roule avec ses eaux une grande quantité de sable dans la Mer; de la Ville de Sinuesse, qui abonde en Colombes blanches (b); de Minturne, où l'air est grossier & mal sain; de Cayette, où Enée rendit les derniers devoirs à sa Nourrice; de Formium, où régna le cruel Antiphate; de Terracine (c), Ville environnée de marécages; du Promontoire de Circé (d), & d'Antium, où les Romains voyant que la Mer commençoit à s'enfler, furent obligés de relâcher. Dès qu'on eut pris terre, Esculape sortit du Vaisseau & se roulant à replis tortueux, il alla dans le Temple d'Apollon son Pere, qui étoit sur ce rivage. Quand l'orage fut passé, il en sortit, retourna dans le Navire, & s'étant coulé

<sup>(</sup>a) On croit qu'Ulysse avoit bâti le Temple de Minerve, qui étoit sur ce Promontoire.

<sup>(</sup>b) Tous ces Lieux sont sur la côte de la Campanie & du Royaume de Naples. Au lieu de niveis Colombis, on lisoit niveis Colombis; personne n'a, je crois, sait mention de ces Serpens blancs; aussi M. Burman a fort bien rétabli cer endroit, sur l'autorité de Plino Liv. X. Chap. XXXVII. qui parle des Pigeons de la Campanie.

<sup>(</sup>e) Cette Ville se nommoit austi Anxur.

<sup>(</sup>d) Aujourd'hui Monte Circello.

D'OVIDE. Liv. XV. le long du gouvernail, il monta sur la pouppe, & y demeura tandis qu'on faisoit voile du côté de Castrum, d'où l'on passa près de la Ville de Lacinie, & de-là on entra dans l'embouchure du Tybre, aux acclamations, & aux cris de joye du Peuple, qui y étoit accouru en foule avec le Sénat, les Dames Romaines & les Vestales, qui veillent à la garde du feu sacré. Des Autels élevés sur les deux bords de ce Fleuve, de distance en distance, répandoient dans l'air l'agréable odeur de l'encens & des parfums qu'on y brûloit; & à mesure que se Vaisseau avançoit, on immoloit des Victimes. Enfin quand on fut arrivé à Rome, Esculape s'éleva le long du mât du Navire, pour voir dans. quel lieu il devoit aller habiter. Le Tybre se divisant en deux bras, forme en cet endroit une Isle qui est également éloignée de ses deux bords. Ce fut dans cette Isle que le fils d'Apollon, après s'être revêtu de la majesté qui lui convenoit, alla établir son séjour. Sa présence fut le salut de Rome, & sit cesser les maux dont l'Italie étoit affligée.

#### Explication de la neuviéme Fable.

E que raconte ici Ovide du transport d'Efculape en Italie, est tiré de l'Histoire Romaine. Voyons ce qu'en disent les Anciens, afin de concilier la vérité avec la fiction.

Sous le Consulat de Quintus Fabius Gurges Ggij

#### 350 LES METAMORPHOSES

& D. Junius Brutus, une cruelle Peste ravagea la Ville de Rome (4); après avoir employé tous les remédes de la Médecine, on consulta les Livres sacrés, pour apprendre le moyen de s'en délivrer. & on y trouva que le mal ne cesseroit que lorsqu'on auroit transporté Esculape d'Epidaure à Rome. La guere à laquelle on étoit alors occupé mit un obstacle cette année là au dessein qu'on avoit d'envoyer prier les Epidauriens de laisser partir leur Esculape. Inventum in libris, dit Tite-Live, Afeu. lapium ab Epidauro Romam arcessendum neque eo anno, quia bello occupati Consules erant, quidquid de en re actum, praterquam quod unum diem Esculapio supplicatio habita est. Dès que la guerre fut terminée, on leur députa des Ambassadeurs à Epidaure, & les Prêtres de ce Dieu leur donnérent une conleuvre privée, qu'ils leur dirent être Esculape luimême. Les députés la prirent dans leur Vaisseau, & mirent à la voile. Lorsqu'ils furent près d'Antium, le mauvais temps les obligea de s'arrêter, & le couleuvre étant sortie du Navire, elle demeura trois jours à terre. Comme les Ambassadeurs en étoient fort inquiets, elle revint d'elle-même, & on reprit la route d'Italie. Enfin le Vaisseau étant arrive près de l'Isle du Tybre, elle en sortit & se cacha sous quelques roseaux. Comme on crut que ce Dieu avoit choisi ce lieu pour sa demeure, on y. bâtit un Temple en son honneur, & on sit revêtir de marbre l'Isse sous la figure d'un grand Vaisseau. Depuis ce temps-là qui étoit l'an de Rome 462, le culte d'Esculape sut établi dans cette Ville, & on. eut recours à lui dans toutes les maladies, & surtout dans le temps de Peste.

Cet événement auroit dû, ce semble, m'enga-(a) Tire-Live Lib. X. Elerus, Valera Maxime Lib. A.

Cap. VI. Oc.

D'OVIDE. LIV. XV.

gaget à faire une longue dissertation au sujet d'Esculape, sur lequel on trouve tant de variété dans les Anciens. Mais j'espère que l'on voudra bien consulter ce que j'en ai dit dans mon Explication des Fables Tome troisséme page 411. É suivantes, de y joindre ce que le Pere Montsaucon en a rapporté dans son Antiquisé expliquée, où l'on trouve presque toutes les figures qui représentent ce Dieu.



## F A B L E X

#### ARGUMENT ..

Jules Cesar ay ant été assassiné dans le Sénat, est changé en Cométe par les soins de Vénus, à laquelle il rapportoit son origine.

E fut d'un climat étranger qu'Esculape vint à Rome; César sut mis au nombre des Dieux dans la Ville même qui l'avoit vû naître. Cet homme incomparable, grand dans la guerre, grand dans la paix, mérita moins d'occuper une place dans le Ciel, & d'y former un nouvel Astre, pour avoir triomphe des ennemis de Rome, pour avoir réglé les affaires de la République, & pour s'être acquis une gloire immortelle, que par les vertus de son Successeur. En effet le plus grand mérite de César, son titre le plus éclatant, est d'être le pere d'Augus-G giij



312 LES METAMORPHOSES te(a). Avoir subjugué la Grande Bretagne. avoit vû ses Vaisseaux victorieux entrer dans le Nil, avoir dompté les Rebelles Numides & vaincu leur Roy Juba, avoir réduit sous la Puissance des Romains les Peuples du Pont, fiers des victoires & du nom du grand Mithridate; en un mot, avoir triomphé quelquefois, & avoir encore plus souvent mérité les honneurs du triomphe; sont des actions moins glorieuses pour lui, que d'avoir adopté un si grand homme. Dieux! en rendant Auguste le Maître du monde, vous avez suffisamment pourvu à notre bonheur. Il a donc fallu élèver César au rang des Dieux, afin que le Pere d'Auguste fût audessus d'un homme mortel. Vénus qui en connoissoit la nécessité, & qui voyoit en même temps les complots qu'on tramoit contre la vie du souverain Pontife (b), en étoit saisse d'horreur, & faisoit part de ses inquiétudes à tous les Dieux qu'elle rencontroit: "Voyez, leur disoit-elle, les funestes » préparatifs qu'on fait contre moi; voyez » avec quelle fureur & avec quelle cruauté. non attaque les jours d'un Prince, le seul » qui me reste du sang d'Iule. Faut-il que » parmi les Immortelles, je sois la seule en (a) Auguste n'étoit que l'Arrière-Neveu de Céfar, fils de la fille de sa sœur s mais il étoit son fils & son héritier par adoption-

(b) César étoit Pontife dans le temps qu'il sut affassiné.

D'OVIDE, LIV. XV. "proye aux plus cruelles allarmes? Je ne » pus autrefois me garantir des coups de » Dioméde, dont les fléches furent teintes » de mon sang. Je ne pus sauver Troye, » malgré les efforts que je sis pour la défenn dre. Témoin des dangers infinis que cou-» rut Enée mon fils, je l'ai vû exposé aux » flots, errer de mers en mers; dessendre » ensuite dans le séjour des Ombres; enfin » soutenir une longue & dangereuse guerre » contre Turnus: parlons plus juste, contre " Junon elle-même. Mais pourquoi rap-» peller les maux que les miens ont souf-» ferts! Le malheur dont je suis menacée » aujourd'hui, doit seul m'occuper. Le fer » qu'on aiguile, c'est contre moi qu'on le » prépare. Ah! de grace, détournez-en l'efsi fet; empêchez un grand crime, & ne » souffrez pas que le feu sacré de Vesta soit » éteint par la mort du Pontife. «

Telles étoient les plaintes dont Vénus allarmée, faisoit inutilement retentir l'O-lympe, pour rendre les Dieux sensibles à ses maux. Quoiqu'il ne leur soit pas permis de changer les décrets éternels des Parques, ils peuvent cependant annoncer par quelques signes, les malheurs dont elles nous menacent. On raconte, en effet, qu'on entendit au milieu des airs un horrible fracas d'armes qui s'entrechoquoient: & le bruit

354 LES METAMORPHOSES

effrayant des trompettes qui présageoient ce parricide. Le Soleil pâle & languissant ne répandoit qu'une triste & lugubre lumière: on vit souvent des feux allemés briller parmi les autres Astres & des gouttes de sang mêlées avec la pluye. La brillante Etoile du matin ne jettoit qu'une sombre lueur, & le char de la Lune paroissoit ensanglanté. Le funeste hibou fit entendre en mille endroits des cris de mauvais augures; en mille endroits on vit des Statues de marbre, couvertes de sueur, & on entendit les bois sacrés retentir de voix terribles & menaçantes. Les victimes n'offroient que de sinistres présages, & n'annonçoient que troubles & séditions. On trouva même dans les entrailles d'une de ces victimes, la partie supérieure du foye que le glaive avoit coupée \*. La nuit on entendit des chiens heurler dans les places publiques, autour des Temples & des maisons; on dit même qu'on vit dans les airs voltiger des fantômes effrayans, & que la Ville fut agitée d'un tremblement de terre. Cependant tous ces avertissemens qui venoient de la part des Dieux, ne furent pas capables d'arrêter le funeste complot, ni

<sup>\*</sup>Casumque caput reperitur in extis. Ce qui étoit de trèsmauvais augure, comme on peut le voit dans Tite-Live Liv. IX Chap, XXVII. dans Pline Liv. XXVI & dans Sénéque Eddip. Vers. 960. Le dérnier Traducteur a mis qu'on avoir trouvé dans les entiailles d'une vissime une tête coupée.

DOVIDE.LIV.XV. d'empêcher les destinées de s'accomplir. On porta dans le Capitole les poignards & les glaives; car on ne trouva point dans toute la Ville de lieu plus propre pour ce parricide que le Sénat. Vénus témoin de ces funestes préparatifs, après avoir donné des marques, de sa douleur, en se meurtrissant le sein, vouloit cacher César sous le même nuage, avec lequel elle avoit autrefois dérobé Pâris à la fureur de Ménélas, & couvert Enée contre les coups de Dioméde, lorsque Jupiter lui parla ainsi: " Prétendez-vous, ma sille, vous » opposer à l'arrêt irrévocable du destin à » Entrez dans le Palais des Parques, & vous » y verrez les destinées de tous les hommes, » à profondement gravées sur le bronze & » fur l'airain, que ni le choc des Cieux, ni la » violence de la foudre, ni le renversement n entier de la nature, ne seroient pas capa-» bles de les effacer. Vous y verrez celles de » vos descendans, écrites sur un diamant. n qu'une inflexible dureté met à l'épreuve » de tous les siécles. Je les ai lûes; & comme melles sont présentes à ma mémoire, je vais a vous les apprendre, afin que vous n'ignon riez pas plus long-temps ce qui doit leur

», arriver, Celui qui cause aujourd'hui vos al-», larmes, a accompli ses destinées: les jours » qu'il devoit demeurer sur la terre, sont si-», nis; mais il mérite d'être reçu dans le Ciel,



316 LES METAMORPHOSES » non seulement par l'intérêt que vous pre-» nez en lui, mais encore par les vertus de » son fils, & l'héritier de son nom, qui por-» tera seul, après lui, le fardeau de l'Empinre, & qui de concert avec les Dieux, in-» téresses à sa gloire, vengera la mort de " son pere. La Ville de Modéne, affiégée »& reduite à la dernière extrêmité, devra nson salut à sa clémence. Les plaines de » Pharsale & dePhilippe seront encore tein-» tes du sang des Romains. Un nom célébre » (a), ne garantira pas une Flotte, qui se-» ra défaite dans les mers de Sicile. Une » femme Egyptienne (b), sière d'être l'é-» pouse d'un Général Romain (c) périra » malgré cet appui, & elle se sera vainement » vantée de rendre le Capitole tributaire de » l'Egypte. Qu'est - il besoin de vous parler n des Peuples barbares, que ce grand Prin-» ce ira dompter jusqu'aux deux extrêmités " de l'Océan : puisqu'enfin la terre & la mer » seront soumises à sa puissance? Après qu'il " aura rendula paix à l'Univers, il lui don-» nera des loix également équitables & sanl utaires, & s'appliquera uniquement à les » faire fleurir. Sa vertu & sa sagesse devien-» dront l'exemple & la régle des mœurs & » de la probité. Portant ses vûes & sa pré-

<sup>(</sup>a) Celui du grand Pompée. (b) Cléopatre. § (c) Marc Antoine.

D'OVIDE. LIV. XV. voyance dans l'avenir le plus éloigné, il » choisira pour successeur le fils d'une épou-» se vertueuse, à qui il donnera son nom. » & l'Empire (a). Enfin il ne sera reçû » dans le Ciel, qui lui appartient, qu'après » que ses années auront égalé le nombre de » ses belles actions (b). Cependant allez, ma fille, allez recevoir l'ame de Célar, à » qui on vient d'arracher le jour, & placez-» la parmi les Astres, afin que du haut du » Ciel il puisse veiller sur le Capitole, sur le » Sénat, & sur tout l'Empire. « A peine Jupiter avoit cessé de parler, que Venus descendit dans le Sénat, sans être vûe de personne; & recevant l'ame de ce grand homme, avant qu'elle s'évanouit dans les airs, elle la portoit dans les Cieux, lorsque s'appercevant qu'elle jettoit un grand éclat, elle Iui laissa prendre son essor, Alors elle s'éleva d'elle-même au-dessus de la Lune, & laissant sur sa route une trace lumineuse, & une espéce de chévelure enflammée, elle alla

(4) Tibere fils de Livie & de Tibere Méron, qu'Auguste

avoit épousée.

(b) Similes aquaverit annes, ne peut avoir d'autre sens que celui que je lui donne. Les Traducteurs en ont suivi un qui paroît totalement éloigné de la pensée d'Ovide, en difant, lorfqu'il aura égalé les années de son Pere, puisque Jules César n'alla pas jusqu'à cette vieillesse que le Poète souhaite à Auguste. M. Burman croit qu'Ovide avoir dit Pyliss aquaveri annos, lorsqu'il aura égalé les années de Nestor. Mais j'ai averti plus d'une fois qu'il ne falloit pas changer la Leçon ordinaire, à moins qu'on ne fut autotifé par quelaus bon Manuscrit,

358 LES METAMORPHOSES former un nouvel Astre dans le Ciel. C'est de là que temoin des belles actions de son fils, César avoue avec plaisir qu'elles surpassent les siennes, & il est charmé de lui être inférieur. Cependant, quoique la modestie d'Auguste ne lui permette pas qu'on l'éleve au-dessus de son pere, la Renommée, dont rien ne peut forcer les jugemens, lui donne la préférence; & c'est en cela seul qu'elle n'est pas d'accord avec sui. Ainsi la gloire d'Agamemnon effaça celle d'Atrée: ainsi Thesee se rendit plus célébre qu'Egée son pere : ainsi Pélée fur inférieur à son fils Achille. Enfin, pour me servir d'un exemple plus juste & plus proportionné, c'est ainsi que Jupiter est plus grand que Saturne. Jupiter régne dans les Cieux, Auguste est le maître de la terre. Tous deux Souverains, ils gouvernent l'un & l'autre avec la bonté d'un pere. Dieux compagnons d'Enée, qui vous ouvriez une route à travers le fer & le feu: Dieux Indigetes: Quirinus, Fondateur de l'Empire Romain: Mars de qui l'invincible Romulus reçut le jour : Vesta, & vous Apollon, qui êtes l'un & l'autre au nombre des Dieux domestiques de l'Empereur: Jupiter qui du haut de l'Olympe jettez des regards favorables sur le Capitole : vous enfin, Divinités bienfaisantes, dont il est permis à un Poëte d'implorer le se-

ح.

D'OVIDE. LIV. XV. 355 cours, faites que le jour où ce grand Empereur doit abandonner la terre dont il est le maître, pour prendre sa place dans le Ciel, n'arrive de long-temps: faites que lorsqu'il sera parmi vous, il écoute les vœux

qui sui seront adressés.

Enfin j'ai terminé un ouvrage, que Jupiter en courroux, ni le fer & le feu, ni le temps qui ravage tout, ne sçauroient jamais détruire. Que ce jour faral, qui n'a d'empite que sur nos corps, sinisse, quand il lui plaira, le cours incertain de ma vie; la meilleure & la plus noble partie de moimême volera au-dessus des Cieux, & mon nom passera à la postérité la plus reculée. Il sera connu dans tous les lieux, où s'étend l'Empire Romain; & si les prédictions des Poètes ont quelque certitude, il égalera la durée des Siécles.

### Explication de la dixieme Fable.

Nern Ovide a tenu parole; il a conduit ce pénible Ouvrage depuis le commencement du Monde jusqu'au siècle, où il l'écrivoit, il lui auroit même été difficile de le terminer plus heureusement. L'Apothéose de Jules César lui sournissoit une belle occasion de faire sa cour à Auguste, & ce Prince qui venoit de mettre son Prédécesseur au nombre des Dieux, pouvoit espérer de recevoir un jour le même honneur, c'est ce que lui promet Ovide. Mais comme si le séjour de la Terre devoit stre préséré au Ciel, il ne le lui promet qu'après

÷,



#### 360 LES METAMORPHOSES

une longue vie. Auguste n'attendit pas même la mort pour recevoir les honneurs divins; on les lui rendit pendant sa vie, & on lui éleva des Autels. Il n'avoit même que vingt-huit ans, selon Appien, lorsqu'il fut mis au nombre des Dieux Tutelaires dans toutes les Villes de l'Empire. Les Romains, qui rapportoient leur origine à Enée, étoient flattés de voir que Vénus s'étoit intéressée à la mort d'un des Descendans de son fils, & on lui faisoit tout l'honneur de cette Apothéose, dont voici l'Histoire. César ayant été assassiné au milieu du Sénat, Auguste sit quelque temps après célébrer en son honneur des jeux solemnels. Comme il parut pendant ce temps-là, ainsi que le rapporte Suetone (4), une nouvelle Etoile, ou plutôt une Cométe, on publia que c'étoit l'ame de ce grand homme qui avoit pris sa place parmi les autres Astres, & on ajoûta que Vénus avoit pris soin ellemême de l'y placer. On avoit même remarqué que pendant toute l'année qui suivit la mort de César, le Soleil avoit paru extrêmement pâle, & on n'avoit pas manqué d'auribuer à la douleur d'Apol-Ion, ce qui étoit l'effet de quelques taches qui en effet parurent cette année là sur le Disque de cet Aftre. On avoit publié encore plusieurs autres prodiges. L'un disoit que les Animaux avoient parlé, pecudesque locute; l'autre qu'il étoit tombé une pluye de sang, d'autres enfin que la Lune & les Astres avoient paru sombres & couverts de ténébres, qu'on avoit entendu des hurlemens affreux; que les ombres des morts étoient sorties de leurs combeaux, &c. Auguste profitant de l'erreur populaire, travailla tout de bon à faire reconnoître César pour un Dieu. Il lui sit bâtir un Temple, établit des Prêtres pour prendre soin de son culte, & (2) In Cafare.

D'OVIDE, LIV. XV.

Rt faire une Statue, qui portoit une Etoile sur le front. On représentoit même ce nouveau Dieu monté sur le Globe céleste, tenant à la main un gouvernail, comme s'il est été le Maître de l'Olympe. C'est sous cette figure qu'on le voit dans une pierre gravée, tirée du Trésor de Brandebourg, dans la belle Agathe de la Sainte Chapelle, qu'on croit avec raison représenter l'Apothéose d'Auguste, on voit Jules César derrière Enée, couronné de Laurier & tenant un bouclier à la main (a) Les Flatteurs sélicitérent Auguste sur le soin qu'il avoit pris de faire mettre son Prédécesseur au nombre des Dieux, & les Critiques s'en moquérent. Manilius dit que le Ciel se peuploit sous son Régne.

Jam facit ipse Deos, mittitque ad sidera Numen, Majus & Augusto crescit sub principe Cœlum (b).

D'autres au contraire le regardoient comme un faiseur de Poupées, & Julien, dans ses Césars, le raille agréablement d'avoir mis son grand-oncle dans le Ciel, avec un gouvernail à la main, & comme pour en disputer la Souveraineté à Jupiter. Prenez garde, dit Siléne au Maître des Dieux, que cet homme ambitieux ne tente de vous detrôner. Ce ne sur que plusieurs aunées après sa mort, que César sur mis au rang des Dieux, & Auguste ne sur pas seul l'Auteur de cette Apothéose, le peuple y avoit travaillé il y avoit déja long-temps; malgré Cicéron & Dolabella qui s'y étoient vigoureusement opposés, comme on va le voir par les passages des Historiens, que j'ai recueillis sur ce sujet.

(a) Voyez l'Antiquité expliquée Tome IX. page 154, fb) Lio. IV.

Tome III.

Hk



#### 362 LES METAMORPHOSES

De tous ceux qui avoient été attachés à César, if n'y en eut aucun qui parût plus animé contre ceux qui l'avoient affassiné, que Marc Antoine. Il sit sur la mort de ce Prince un discours vif & pathétique. & parla de ce grand homme comme d'un Dieu-Le peuple échauffé par le discours d'Antoine & par la robe de César teinte de sang, & par sa sigure percée de coups qu'on lui fit voir entra en fureur alla chercher les conjurés & revint ensuite enlever le corps de César, & le porta dans le Capitole pour l'inhumer dans ce lieu & le placer parmi les Dieux. Mais les Prêtres ne l'ayant pasvoulu permettre, ils le portérent dans la place publique, où ils le brûlérent. Un certain Amatius qui se disoit petit-fils de Marcus érigea d'abord un Autel en cet endroit. Dans la suite, on y bâtit un Temple en l'honneur de César, lorsqu'Octavius son neveu l'eur fait mettre au nombre des Dieux ainsi que le raconte Appien (4). Dion (b) qui ne s'accorde pas avec lui dans quelques circonfrances finit son récit en disant que le Peuple éleva un Autel à l'endroit où le corps de César avoit été brûlé & qu'il tâcha d'y faire des Sacrifices & des Libations à César comme à un Dieu, mais que les Consuls renversérent l'Autel. Suétone (c) raconte qu'une partie du peuple vouloit porter le corps de César dans la Sale du Sénat bâtie par Pompée, & les autres dans le Capitole pour l'y brûler; qu'alors deux particuliers mirent le seu au lit de parade qui étoit dans la place publique devant la Tribune aux Harangues. Il ne parle point d'Autel, mais il ajoûte que le neuple éleva dans cette même place une colonne de près de vingt pieds de haut, avec

<sup>(</sup>a) Appion Guerre Civile Lib. II. pages 5070 & 521g.
Lib. III. page 527. (b) Dion Live XLLV, page 267g

(c) In Cafara, Nume 85a.

verte inscription, au Pere de la Partie, Parenti Patria; que pendant un très-long temps le peuple persevera à y aller sacrisser, à y faire des vœux, & qu'on y terminoit même des procès par des sermens qui se sai-foient au nom de César. Il ajoûte plus bas (a), qu'il sut mis au nombre des Dieux par un Décret, mais il ne dit pas en quel temps.

Quoi qu'en dise Suétone, cette Colonne ne subsista pas long-temps. Cette exécrable Colonne, dit Cicéron dans sa première Philippique (b), sut renversée par Dolabella, qui expia la place publique, & qui en chassa les Impies

qui s'y rassembloient.

Le premier de Septembre Antoine convoqua le Sénat, Cicéron ne s'y trouva pas (c) & Antoine en fut très irrité. Le lendemain Cicéron y vint, mais Antoine n'y étoit pas. Ce fut ce jour-là qu'il prononça la première Philippique. Dans cette Harangue, en rapportant ce qui s'étoit passé la veille dans le Sénat, il dit, que s'il y avoit été, il n'auroit jamais consenti au Decret que ces Sénateurs avoient été forcés de faire, que rien ne l'auroit pû contraindre à ordonner qu'on mêleroit des Supplications avec des Funérailles, à introduire dans la République des cérémonies Religieuses inexpiables, à décerner des Supplications à un mort, à réunir dans un même acte religieux un homme mort avec les Dieux immortels.

(a) Ibid. Num. 88. (b) Ciceron. Philipp. I. Num. II. XII, (b) Ciceron., Philipp. I. Num. V. & Philippique V. Num. VII.

FIN.



#### TABLE DES MATIERES

Contenues dans les trois Volumes des Métamorphoses d'Ovide.

#### Les Lettres A.B.C. désignent le Tome, & les chiffres, la page.

| · .           | A.              | Ægeon,         | A. 78         |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| A Baris,      | В. б            |                | A. 185        |
| Abas, B.      | 8.18.C.88.256   | Agamemnon,     | C. 68. 105    |
| Aborigenes,   | C. 250          | Aganippe,      | B. 23         |
| Abiyrte,      | B. 165          | Agave,         | A. 204. 210.  |
| Acacallide,   | - B. 350        | Agdistis,      | B. 371        |
| Acarnanus,    |                 | Agelaus "      | B, 321        |
| Acaste, B. 17 | 1. 243. C. 37   | Agenor,        | Ä. 142. 150   |
| Aceste,       | C. 208          | Ages,          | A. 13. 16. 17 |
|               | A. 196          |                | A. 117. 133   |
|               | 260. 287. 292   |                | B. 259        |
| Acheménides   | C. 217          | Agyrle,        | В. 9          |
|               |                 | Ahenées fêtes, |               |
| Achille, C.30 | . 70. 103. TEI. | Ajax , B. 313. | C. 105. 113.  |
|               | 123. 143. 145   |                | 135-137-254   |
| Acis,         |                 | Aidonée,       |               |
| Acmon,        | C. 255          |                | C. 168        |
| Acontée,      |                 | Alcandre,      | C. 171        |
| Acnie, A. 195 | . 265. 269. B.  | Alcée,         | B. 310. 311   |
| ra -          |                 | A cefte        | B. 314        |
| Acrotas,      |                 | Alcidamas,     | B. 169. 173   |
| Acteon,       | A. 160. 164     |                | C. 262        |
| Actor,        | B. 6 243        |                | A. 211. 235   |
| Admete,       |                 | Alcmene, B.74. |               |
| Adonis,       | B. 401. 418     |                | B. 336        |
| Adraste,      |                 | Alcon,         | C. 166        |
| Æas,          |                 | Alcyone,       | G. 36. 42.    |
| Ædon,         | B, 131          | Alcyonee 2     | <b>基</b>      |

# DES MATIERES.

| Alcyoneus,        | B. 3171              | Anchife,           | C. 162             |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Alecto.           | A. 255               | Andremon, B        | . 259. 330. CJ     |
| Alemon,           | C. 193               | •                  | 135                |
| Alexirhoé,        | C. 61                | Androgée,          | B. 178. 196        |
| Alilac,           | Λ. 222               | Andromede,         | A. 279.B. 16       |
| Aloïdes,          | B. 74                | Andros,            | C. 163             |
| Alphasibée;       | B. 336               | Anetor,            | C. 35              |
| Alphée,           |                      | Angelo,            | A. 150             |
| Alphenor,         |                      | Anius,             | C. 162. 168        |
| Althée,           | B. 249               | Antée,             | <b>B.</b> 300. 316 |
| Amalthée,         | B. 293               | Antigone,          | B. 73. 196         |
| Amate,            | C. 257               | Antimaque,         | ' C. 95            |
| Amazones, A.      | 171. B. 315          | Antiope, B. 7.     | 4. 315. C. 336     |
| Amulius,          | C. 281               | Antiphate,         | C. 231. 236        |
| Ambre,            | <b>Ā. 99.</b> 102    | Anubis,            | B. 35.2            |
| Ambracie,         | C. 170               | Apharée,           | B. 243. C. 89      |
| Amique,           | C. 85                | Aphidas,           | C. 89              |
| Amithaon,         |                      | Apidane            | A. 59              |
| Ammon,            |                      |                    | 61. 62, B. 353     |
| Amour,            |                      | Apollon, A. 4      |                    |
|                   |                      | 128. B. 24         |                    |
| Amphicide         |                      | 105. 107           |                    |
| Amphiction,       |                      | Arachné,           | . B. 68            |
| Amphimedon,       |                      | Arcadie, A. 6      |                    |
| Amphion, A. 156.1 |                      |                    | C 122              |
| Amphiterre,       |                      | Arcelius,          | B. 213             |
| Amphitrion, B     | . 211. 310           | Archias,           | C. 330             |
| Amphryse,         | _ A. 59              | Architritile,      | B. 293             |
| Ampyque,          | B. 7. C. 95<br>B. 13 | Arée,              | C. 88              |
| Ampyx,            | <b>B</b> 3           | Arestore,          | A. 71              |
| Amyclée,          | _ B. 98              | Arcthule,          | B. 35. 48. 55      |
| Amycles,          | B. 381               | Arethuse,<br>Argo, | B. 148             |
|                   | 243. C. 90           | Argonautes,        | B. 137. 148        |
| Anape,            | В. 36                | Argos,             | B. 147             |
| Anaxarete,        |                      | Argus,             | A, 61. 64. 71      |
| Ancée,            | B, 243               | Argyripe,          | C, 2 [ 5,          |

# TABLE

|               | I A               | ULE             | -              |
|---------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Ariadoe ,     | B. 226            | Autonoë,        | A. 167. 203    |
| Aricie,       | C. 319            | В               |                |
| Aristée.      |                   | D Acchias,      | B. 3 €         |
| Arné,         | B. 174. 179       | D Bacchus, A    | . 21. 22. 174. |
| Arriphée .    |                   | 192. 202. 20    |                |
| Arlinoe, ver  | ez Callirhoë.     | 220. 265. B     |                |
| Ascagne,      | C. 162            |                 | C. 7. 12       |
| Ascalaphe,    | B. 51. 53         | Bagues, leur o  | rigine, A. 10  |
| Alope,        | B. 195            | Batea,          | C. 23          |
| Astarté,      | B. 420            |                 | Å. I 25        |
| Afterie .     | B. 74. 105        | Baube .         | B. 63          |
| Asterius,     | Å. 143            | Baucis,         | B. 267         |
| Astrée, A.    | 8. B. 9. C. 261   | Belate,         | C. 8 <i>6</i>  |
| Astyage,      | B. 14             | Belus , A. 150. | B. 362.C.210   |
| Astyanax,     | ° C. 139          | Beroé,          | A. 171         |
| Astydamie,    | B 327             | Bianor,         | C. 90°         |
| Aftyle,       | C. 88             | Bisaltis,       | B. 74          |
| Astyoche,     |                   | Bootes,         | A. 86. B. 397  |
| Atalante,     | B. 243.406        |                 | 6. B. 130. 132 |
| Ațergație,    | A. 222            | Briarée,        | A. 23          |
| Athamas,      | 1.147. 195. 247.  | Britomartis,    | A. 163         |
|               | 252.256           | Bromus,         | €. 95          |
| Athenes,      | B. 72. 77         | Broteas,        | B. 7           |
| Athis,        | B. 4              | Brotée,         | C. 86          |
| Athos,        | A. 88             |                 | B. 300. 316    |
| Atlas , A. 92 | · 243· 266· 316 · | Buté,           | B. 184         |
|               | C. 214            |                 | B. 338         |
| Aure          | B. 377            | C               | - ,            |
| Attis,        | A. 121. B. 370    |                 | A. 245         |
| Atus,         | A. 258            | Cacus,          | B. 316         |
| Aventinus,    | C. 268            | Cadmus, A. I    | 47. 150. 159.  |
| Augias,       | B. 314. 313. 324  |                 | 259 B. 147     |
| Auguite,      | C. 352            | Caiette,        | C. 252         |
| Aurore, B.    | 199. C. 152. 160  | Calaïs, B.      | 134. 137. 150  |
| Autolycus,    | B. 277. C-33. 40  | Calchas,        | C. 67          |
| Automac.      | A- 79             | Calibes,        | A 43           |
|               |                   |                 |                |

#### DES MATIERES. B. 382 A. 107 | Ceraste, difto. B. 25. 29 Cerbere, B. 176-179. 300 illiope. illirhoë, A. 270. B. 334. Cercopes, B. 322. C. 209. 214 336 B. 241. 255 | Cercyon, B. 177 lydon. B. 285 Cerès, B. 30. 40. 46. 74anacé. indaule. 279 B. 322 C. 86 C. 214 Cernunnos. indule\_ C. 351 C. 242. 250 Célar. inente, B. 334 | Ceto., A. 270 ipanée. B. 147 C. 268 Chalciope, ipetus . A. 205 Chaos, A. 1, 3 prius . C. 268 Chariclo, A. 126. 190 ipys . C. 87 | Chartier constellation, A. 125 max, B. 348 ribde. B. 141. C. 177 Chimere. B. 364 Chione, C. 32. 40 iron . iffandre . C. 138. 254 Chiron, A. 125. 130 B. 75 B. 9& C. 109 issopée, A. 282 Chloris . iftor, B. 243 | Chouette. ". A 117" lune, B. 338 Chromis, B. 7. C. 89 bréne, C. 62 Chrysaor. A. 270. 284. crops, A. 46. 94-133 Chronius, C. 94 ée, A. 150. 156 B. 87. 296 | Cilix, ix, B. 72 C. 30. 42 | Cinyras ,... ladón, B. 9. C. 84 Cippus, C. 324. 34E éléus 💂 B. 64, 66. 213 Circé, A. 173. B. 166. C. elme, 199. 203. 237 A. 236. 243 B. 397 Ciffeus, enchreis. . A. 157 inée , B. 243. C. 81. 96 Clanys, B. 8. C. 91 inis', C. 82, 96 Cleopatre. B. 256 ataures . C. 84. 98. 106 Cleothere, B. 131 phale, A. 94, B. 132. 183. Climene, A. 8. 74. B. 7. 259 Clio, B. 18. 197. 205 ephée, A. 227. 231. B. & Clitie, A. 279-B. 2 ephise, ' A. 177. B. 170 Clyton, B. 6. 184 etambe, B. 165. 173 Cocalus, c B, 237



| Cometo, B. 212 Corail, A. 276. 282 Corbeau, A. 122 Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Coronis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 143 Creuse, A. 236. 243 Crotopus, C. 170 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cryanée, B. 370. 413 Cyphele, B. 370. 413 Cyphele, B. 370. 413 Cyphele, B. 370. 413 Cyphele, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C Cylindus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyphele, B. 205. 259 Cyphele, B. 205. 259 Cyphele, C. 105 Cyllabarus, C. 258 Cyphele, C. 105 Cyphele,  | Cometo, B. 212 Corail, A. 276. 282 Corbeau, A. 122 Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Coronis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 144 Crocus, A. 236. 243 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cryane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cymmele a. 215 Cytheron, (Lion de) B. 31 D. Daradroh, A. 12 Danaic, A. 143. 265. 26 Danaic, A. 14 Danaides, A. 14 Danaic, A. 14 Danaides, A. 14 Danai |               |                | BLE            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Cometo, B. 212 Corail, A. 276. 282 Corbeau, A. 112 Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Cotonis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaus, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 312 Creteus, A. 143 Creuse, A. 144 Crocalé, A. 145 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Crybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cyllopes C. 105 Cyllopes C. 105 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 20 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 20 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 20 Cyll | Cometo, B. 212 Corail, A. 276. 282 Corbeau, A. 112 Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Cotonis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaus, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 312 Creteus, A. 143 Creuse, A. 144 Crocalé, A. 145 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Crybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cyllopes C. 105 Cyllopes C. 105 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 20 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 20 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 20 Cyll | Combe,        | <b>B</b> . 169 | Cyniras,       | <b>B.</b> 3                |
| Corneto, B. 212 Corolail, A. 276. 282 Corolail, A. 176. 282 Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Coronis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Granaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 143 Creuse, A. 143 Crocos, A. 236. 243 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cytheron, (Lionde) B. 31 D. Actyle, A. 24 Dagon, A. 12 Damaichton, B. 5 Danae, A. 143. 265. 26 Danaus, A. 246. 2 Danaus, A. 24 Danaus, A. 24 Daphnis, A. 23 Dardanus, C. 25 Daunus, C. 25 Dedale, B. 225. 13 Dedalion, C. 31. 4 Deidamie, C. 14 Deionée, B. 10 Delphobe, C. 10 Deluge, A. 3 Decis, B. 7 Cycnus, A. 102. B. 317. C Tycnus, A. 102. B. 317. C Tyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 258 Cyllare, C. 258 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cygllene, A. 29 Cyglene, A. 29 Cyglene, A. 29 Cygllene, A. 29 Cyglene, A. 20 Cygle | Corneto, B. 212 Corolail, A. 276. 282 Corolail, A. 176. 282 Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Coronis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Granaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 143 Creuse, A. 143 Crocos, A. 236. 243 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cytheron, (Lionde) B. 31 D. Actyle, A. 24 Dagon, A. 12 Damaichton, B. 5 Danae, A. 143. 265. 26 Danaus, A. 246. 2 Danaus, A. 24 Danaus, A. 24 Daphnis, A. 23 Dardanus, C. 25 Daunus, C. 25 Dedale, B. 225. 13 Dedalion, C. 31. 4 Deidamie, C. 14 Deionée, B. 10 Delphobe, C. 10 Deluge, A. 3 Decis, B. 7 Cycnus, A. 102. B. 317. C Tycnus, A. 102. B. 317. C Tyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 258 Cyllare, C. 258 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cygllene, A. 29 Cyglene, A. 29 Cyglene, A. 29 Cygllene, A. 29 Cyglene, A. 20 Cygle | Cometes;      | C. 87          | Cyparisse,     | B. 37                      |
| Corbeau, Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Cotonis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Creon, Creon, B. 170, 171 Crefus, Creteus, A. 143 Creuse, A. 144 Creuse, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 144 Croous, A. 268 Croopus, Croopus, Croopus, C. 293. 328 Crotopus, Cryne, B. 370, 413, C. 20 Cyclopes, Cylindus, Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 291 Cyllene, C. 295 | Corbeau, A. 122 Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Cotonis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170, 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 144 Crocus, A. 26. 243 Crotonus, A. 26. 243 Crotonus, A. 26. 243 Crotonus, A. 26. 243 Crotopus, C. 161 Curetes, A. 236. 243 Crybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclus, A. 102. B. 317. C Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 | Cometo,       | B2 212         | Cytheron, (L   | ion de) B. 31              |
| Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Coronis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170, 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cryphele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycluse, | Corne d'Abondance, B. 292 Corneille, A. 117 Coronis, A. 118. 123 Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170, 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cryphele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycluse, | Corail,       | A. 276.282     | D              |                            |
| Corneille, A. 117 Damafichton, B.9 Coronis, A. 118. 123 Danae, A. 143. 265. 265 Coronus, A. 258 Danae, A. 143. 265. 265 Corybantes, A. 244 Danaides, A. 144 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Danaus, A. 6 Cragaleus, C. 170 Cranae, A. 121 Cranaus, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Dedale, B. 225. 23 Creteus, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Crypane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 70. 102 Cylindus, C. 258 Cyllare, C. 25 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cymele, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 25 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cymmele, C. 250 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cymmele, C.  | Corneille, A. 117 Damafichton, B.9 Coronis, A. 118. 123 Danae, A. 143. 265. 265. 265 Coronus, A. 258 B. 17.7 Corybantes, A. 244 Danaides, A. 144 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Danaus, A. 6 Cragaleus, C. 170 Cranae, A. 121 Cranaus, A. 46. 61. 119 Dardanus, C. 25 Crefe, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, A. 236. 243 Crotopus, A. 236. 243 Crypane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Dictys, C. 8 Cyclopes, C. 258 Cyc | Corbeau,      | A, 122         |                | λ. 24                      |
| Coronis, A. 118. 123 Danaë, A. 143. 265. 265. 265. 267. 267. 268. 268. 268. 268. 268. 268. 268. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Coronis, A. 118. 123 Danaë, A. 143. 265. 265. 265. 267. Coronus, A. 258 Danaides, A. 144. Coryte, B. 8. 168, C. 87 Danaides, A. 145. Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Dardanus, C. 25 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Crocalé, A. 144 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, A. 236. 243 Crylae, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cynlee, B. 147 Cynlee, C. 192 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 25 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cymele, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 25 Cymele, C. 25 Cyllene, | Corne d'Abon  | dance, B. 292  | Dagon,         | A. 12                      |
| Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Granaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170, 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 18 | Coronus, A. 258 Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Granaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170, 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 1 | Corneille,    | A. 117         |                |                            |
| Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 312 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 25 Cyllare, C. 25 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 25 Cymmele a. 170 Cappanaus, A. 14 Danaus, A. 12 Dardanus, C. 12 Daunus, C. 12 Daunus, C. 12 Daunus, C. 12 Dedale, B. 215. 288. 294. 30 Dejanite, B. 225. 288. 294. 30 Deiohile, C. 14 Deiphile, C. 15 Delphobe, C. 10 Delpho | Corybantes, A. 244 Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 312 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 25 Cyllare, C. 25 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 25 Cymmele a. 170 Cappanaus, A. 14 Danaus, A. 12 Dardanus, C. 12 Daunus, C. 12 Daunus, C. 12 Daunus, C. 12 Dedale, B. 215. 288. 294. 30 Dejanite, B. 225. 288. 294. 30 Deiohile, C. 14 Deiphile, C. 15 Delphobe, C. 10 Delpho | Coronis,      | A. 118. 123    | Danaë, A. 14   | 3. 265. 26                 |
| Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 25 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 25 Cymmele 3 Control C. 170 Danhné, A. 23 Dardanus, C. 25 Daunus, C. 25 Daunus, C. 25 Daunus, C. 25 Daunus, C. 25 Dedale, B. 225. 238 Dedale, B. 225. 238 Dedale, B. 225. 238 Dedale, B. 225. 238 Dejanite, B. 225. 238. 294. 30 Dejanite, B. 255. 288. 294. 30 Dejanite, B. 255. 288 Dejanite, B. 255. 28 Dejanite, B. 255. 28 Dejanite, B.  | Coryte, B. 8. 168, C. 87 Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocose, A. 236. 243 Crotopus, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cymmele 3 Control C. 170 Daphné, A. 23 Dardanus, C. 25 Daunus, C. 25 Daunus, C. 25 Daunus, C. 25 Daunus, C. 25 Dedale, B. 225. 238 Dejanite, B. 225. 238 Deidamie, C. 144 Deidamie, C. 144 Deidamie, C. 145 Deidamie, C. 145 Deidamie, C. 145 Deluge, A. 3 Demoleon, C. 10 Deroctte, A. 214. 12 Deucalion, A. 9. 39. 47 Deucalion, A. 9. 39. 47 Dictys, C. 8 Diane, A. 22, 162. B. 14 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Dictys, C. 8 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cymmele 2 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 C. 117. 111 Cymmele 2 Control C. 100 Dardanus, C. 25 Dedale, B. 225. 23 Dejanite, B. 225. |               | A. 258         |                | <b>B</b> . 17.7            |
| Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Cretcus, A. 143 Creuce, B. 170 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 29 3. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclo | Cragaleus, C. 170 Cranaë, A. 121 Cranaüs, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Cretcus, A. 143 Creuce, B. 170 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 29 3. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclo |               |                |                | A. 24                      |
| Cranaë, A. 121 Daphnis, A. 23 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 166. 243 Crocolé, A. 161 Crocolé, A. 161 Crocolé, A. 161 Crocos, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C Tyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 92 Cyllene, C. 95 Cymale, B. 147 Cymale, C. 258 Cyllene, C. 92 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cynos, A. 105. 117. 111 Cymale Cymale Cymale C. 90 Daunus, C. 25 Daunus, C. 25 Daunus, C. 25 Dedale, B. 225. 288. 294. 30 Dejanire, B | Cranaë, A. 121 Daphnis, A. 23 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 164 Crocole, A. 164 Crocole, A. 164 Crocos, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclus, A. 102. B. 317. C Cyclopes, C. 188 Cyclopes, C. 187 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cymale, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cymale, A. 29 Cyllene, C. 95 Cymale, C. 195 Cymale, C. 195 Cymale, C. 195 Cyllene, C. 91 Cymale, C. 92 Cyllene, C. 93 Cyllene, C. 95  | Coryte, B     |                |                | A. 6                       |
| Cranaus, A. 46. 61. 112 Dardanus, C. 25 Daunus, C. 25 Daun | Cranaus, A. 46. 61. 119 Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170. 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocale, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 25 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 25 Cymale, B. 170 Cyllene, C. 25 Cyllene, C. 25 Cyclopes, C. 187 Cymale, B. 170 Cynale, C. 25 Cyllene, C. 25 Cyl | Cragaleus,    |                |                |                            |
| Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170, 171 Crefus, B. 321 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236, 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236, 243 Cyane, B. 370, 413, C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclus, A. 102, B. 317, C. 70 Cyllabarus, C. 29 Cyllare, C. 29 Cyllene, A. 29 Cymele 3 Creon, C. 29 Cyclopes, C. 187 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 25 Cyclopes, C. 25 Cymele 3 Coverney, C. 26 Cyclopes, C. 187 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 25 Cyclopes, C. 197 Cymele 3 Coverney, C. 25 Cyllopes, | Crantor, C. 90 Crenée, C. 89 Creon, B. 170, 171 Crefus, B. 312 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236, 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236, 243 Cyane, B. 370, 413, C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclus, A. 102, B. 317, C. 70, 102 Cyllabarus, C. 29 Cyllare, C. 29 Cyclope, A. 29 Cyllere, A. 29 Cyllere, A. 29 Cyllere, C. 29 Cyclopes, C. 29 Cyclopes, C. 29 Cyclopes, C. 29 Cyclopes, C. 187 Cyllabarus, C. 25 Cyllare, C. 25 Cyllere, A. 29 Cyllere, C. 25 Cymmele 3 Cyllac, C. 25 Cyclopes, C. 187 Cymmele 3 C. 25 Cyllopes, C. 187 Cyllere, A. 29 Cyllere, A. 29 Cyllere, A. 29 Cyllere, C. 25 Cyll | Cranaë,       |                |                | <b>A. 1</b> 3              |
| Crenée, C. 89 Dedale, B. 225, 23 Creon, B. 170, 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocus, A. 236, 243 Crotopus, C. 4, 1 Curetes, A. 236, 243 Cyane, B. 370, 413, C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclus, A. 102, B. 317, C. 70, 102 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 25 Cyllene, A. 29 Cyglene, A. 29 Cyglene, C. 25 Cygle | Crenée, C. 89 Dedale, B. 225, 23 Creon, B. 170, 171 Crefus, B. 322 Creteus, A. 143 Creuse, A. 161 Crocus, A. 236, 243 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236, 243 Cyane, B. 370, 413, C. 20 Cyclopes, C. 188 Cybele, B. 370, 413, C. 20 Cyclopes, C. 189 Cyclus, A. 102, B. 317, C Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 25 Cyllene, A. 29 Cygnele, A. 29 Cyllene, C. 25 Cyllene, C. 25 Cygnele, C. 25 Cygnele, C. 25 Cyllene, C. 25 Cy | Cranaus,      |                |                |                            |
| Creon, B. 170, 171 Dedalion, C. 31.4 Crefus, B. 322 Dejanire, B. 25.288.294.30 Deidamie, C. 144 Deidamie, C. 145 Deionée, B. 20 Deionée, B. 20 Deionée, B. 20 Deionée, B. 20 Deionée, C. 15 Delphobe, C. 10 De | Creon, B. 170. 171 Dedalion, C. 31.4 Crefus, B. 322 Dejanire, B. 25.288.294.30 Creus, A. 143 Deidamie, C. 144 Crocus, A. 236. 243 Deiphile, C. 15 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Delphobe, C. 10 Curetes, A. 236. 243 Deoüs, B. 7. Cyane, B. 35. 47. 54 Dercette, A. 214. 22 Cyanée, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclopes, C. 187 Cyclindus, B. 147. C Cylindus, B. 147. C Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Jif. C. 105. 117. 115 Cyllene, A. 29 Jif. C. 105. 117. 115 Cretius, A. 102. B. 317. C Dioméde, B. 205. 259. 301 Cyllene, A. 29 Jif. C. 105. 117. 115 Cyllene, C. 105. 117. 115 Cretius, B. 147 Dedalion, C. 144 Deidamie, Deidamie, C. 144 Deidamie, Deidamie, Deidamie, 147 Deidamie, Deidamie, Deidamie, 147 Deidamie, Deidamie, 147 Deidamie, Deidamie, 147 Deidamie, Deidamie, 147 Deidamie, Deidamie, 1 | Crantor,      | C. 90          | Daunus,        |                            |
| Crefus, B. 322 Dejanire, B. 25, 288.294.30 Creus, A. 143 Deidamie, C. 144 Crocalé, A. 161 Deionée, B. 20 Croton, C. 293.328 Croton, C. 293.328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 95 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cymele 3 Corocalé, A. 143 Deidamie, C. 144 Deionée, B. 20 Deiphile, C. 15 Delphobe, C. 10 Deluge, A. 3 Delug | Crefus, B. 322 Dejanire, B. 25.288.294.30 Creus, A. 143 Deidamie, C. 144 Crocalé, A. 161 Deionée, B. 20 Croton, C. 293.328 Croton, C. 293.328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 35.47.54 Cyanée, B. 370.413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 258 Cyllare, C. 258 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 258 Cymele 3 Circuite, B. 275.2888.294.30 Deidamie, B. 205.2888.294.30 Deidamie, C. 16 Deionée, B. 20 Deluge, A. 3 Deluge, |               |                |                |                            |
| Creteus, A. 143 Deidamie, C. 144 Crouse, B. 170 Deionée, B. 20 Deionée, B. 20 Crocalé, A. 161 Deiphile, C. 15 Crocus, A. 236. 243 Delphobe, C. 10 Crotopus, C. 41 Demoleon, C. 92 Crotopus, C. 41 Demoleon, C. 93 Deluge, A. 33 Crotopus, C. 41 Demoleon, C. 93 Devis, B. 7 Crotopus, C. 41 Demoleon, C. 93 Devis, B. 7 Crotopus, B. 35. 47. 54 Dercette, A. 214. 22 Crotopus, B. 370. 413. C. 20 Crocale, C. 187 Crocale, C. 187 Crocale, C. 187 Crocale, C. 187 Crocale, B. 317. Crocale, B. 147 Crocale, C. 102 Dictys, C. 8 Didon, C. 103 Dictys, C. 8 Didon, C. 104 Dictys, C. 8 Didon, C. 105 Dictys, C. 8 Crocale, A. 29 Dioméde, B. 205. 259. 30 Crocale, C. 258 Dio | Creteus, A. 143 Deidamie, C. 144 Creuse, B. 170 Deionée, B. 201 Crocalé, A. 161 Deiphile, C. 152 Crocus, A. 236. 243 Delphobe, C. 102 Crotopus, C. 41 Demoleon, C. 92 Crotopus, B. 35. 47. 54 Dercette, A. 214. 22 Crotopus, C. 187 Crotopus, C. 187 Crotopus, C. 187 Crotopus, A. 102. B. 317. Crotopus, A. 102. B. 317. Crotopus, C. 102 Dictys, C. 82 Crotopus, C. 103 Dictys, C. 83 Diane, A. 22, 162. B. 147 Crotopus, C. 104 Dictys, C. 85 Crotopus, C. 105 Dictys, C. 85 Crotopus, C. 105 Dictys, C. 85 Crotopus, C. 105 Dictys, C. 85 Dioméde, B. 205. 259. 301 Crotopus, C. 105 Dictys, C. 117. 115 Crotopus, C. 117. 117. 115 Crotopus, C. 117. 115 Crotopus, C. 117. 115 Crotopus, C. 1 | Creon,        |                |                | C. 31.4                    |
| Creuse, B. 170 Deionée, B. 20 Crocalé, A. 161 Deiphile, C. 15 Deiphile, C. 15 Deiphile, C. 15 Deiphile, C. 15 Deiphile, C. 16 Deiphile, C. 17 Deiphile, C. 18 Deluge, A. 3 Del | Creuse, B. 170 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 338 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Cyglene, A. 29 Cyglene, A. 29 Cyglene, C. 258 Cyllene, A. 29 Cyglene, A. 29 Cyglene, C. 258 Cy | Crefus,       | B. 322         | Dejanire, B.25 | f.288.294.30               |
| Creuse, B. 170 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 258 Cyllare, C. 258 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 258 Cymele 3 Crocus, A. 106. B. 107 Deionée, B. 20 Deluge, A. 3 Deluge, A. 3 Deluge, A. 3 Demoleon, C. 10 | Creuse, B. 170 Crocalé, A. 161 Crocus, A. 236. 243 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyc | Creteus,      | A 143          | Deidamie,      |                            |
| Crocus, A. 236. 243 Delphobe, C. 10 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 338 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cymele 3 Control of the property of the prope | Crocus, A. 236. 243 Delphobe, C. 100 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 338 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cymele 3 Control of the property of the prop | Creule,       | <b>B</b> . 170 | Deionée,       |                            |
| Crocus, A. 236. 243 Delphobe, C. 10 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 338 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 258 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cygnele, C. 105. 117. 111 Cymele, C. 258 Cyllene, C. 258 Cymele, C. 258 Cymele, C. 258 Cyllene, C. 258 Cymele, C. 258 Cyllene, C. 258 Cymele, C. 258 Cym | Crocus, A. 236. 243 Delphobe, C. 100 Croton, C. 293. 328 Crotopus, C. 41 Curetes, A. 236. 243 Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 338 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Cyglene, C. 95 Cy |               | A. 16 L        | Deiphile,      | C. 15                      |
| Crotopus, C. 41 Demoleon, C. 9 Curetes, A. 236. 243 Deois, B. 7 Cyane, B. 35. 47. 54 Dercette, A. 214. 22 Cyanée, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Cymele S. 26. 243 Decois, B. 7 Dercette, A. 214. 22 Decois, B. 7 De | Crotopus, C. 41 Demoleon, C. 92 Cyclopes, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, C. 102 Cyclopes, C. 187 Cyclindus, C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclindus, C. 20 Cyclopes, C. 187 Cyclindus, C. 102 Dictys, C. 8 Diane, A. 22, 162. B. 24 Cyclindus, C. 102 Dictys, C. 8 Cyclindus, C. 258 Dieux affemblés, A. 25.35 Cyclindus, C. 258 Cyclindus | Crocus,       | A. 236. 243    | Delphobe .     | <b>C.</b> 10               |
| Crotopus, C. 41 Demoleon, C. 9 Curetes, A. 236. 243 Deois, B. 7 Cyane, B. 35. 47. 54 Dercette, A. 214. 22 Cyanée, B. 338 Deucalion, A. 9. 39. 47 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Cymele, C. 95 Cygnele, C. 41 Demoleon, C. 9 Decois, B. 7 Dercette, A. 214. 22 147. C. 33 Diane, A. 22, 162. B. 24 15. 105. C. 68. 32 15. C. 105. 117. 119 Cymele, C. 95 Cyllare, C. 95 Cyllene, A. 29 Cymele, C. 95 Cyllene, C.  | Crotopus, C. 41 Demoleon, C. 92 Deois, B. 73 Deois, B. 74 Deois, B. 75 Deois, B. 76 Deois, B. 76 Deois, B. 77 Deois, A. 214.22 Deois, A. 224.162 B. 24 Deois, C. 868.32 Diois, C. 868.32 Deois, A. 225 Deois, A. 226.32 Deo |               | C. 293. 328    | Deluge,        | A. 3.                      |
| Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 338 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cyllen | Cyane, B. 35. 47. 54 Cyanée, B. 338 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyglene, C. 92 Cyllene, C. 95 Cyglene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cyglene, C. 95 Cyglen | Crotopus,     |                |                | C. 9                       |
| Cyanée, B. 338 Deucalion, A. 9. 39. 475 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Dictys. C. 8 Didon, C. 105 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Dieux affemblés, A. 25. 3 Cyllare, C. 91 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cyllene, A. 29 Jis. C. 105. 117. 115 Cymele 3 C. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cyanée, B. 338 Deucalion, A. 9. 39. 478 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 91 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cyglene, C. 95 Cyllene, C. 95 Cy | Curetes,      | A. 236. 243    | Deoïs,         | B. 7                       |
| Cyanée, B. 338 Deucalion, A. 9. 39. 478 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyglene, C. 95 Cy | Cyanée, B. 338 Deucalion, A. 9. 39. 478 Cybele, B. 370. 413. C. 20 Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cymele, C. 9 |               | B. 35. 47. 54  | Dercette,      |                            |
| Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 95 Cymele 3 Cymele 3 Cynele 3 Cynele 3 Cynele 3 Cynele 3 Cynele 3 Cyllene, C. 105 Cynele 3 Cynele 3 Cynele 3 Cynele 3 Cynele 3 Cyllene, C. 105 Cynele 3 Cynele 3 Cynele 3 Cynele 3 Cyllene, C. 105 Cynele 3 Cynele 4 Cynele 4 Cynele 4 Cynele 4 Cynele 4 Cynele 4 Cynele 5 Cynele 6 Cynele 6 Cynele 6 Cynele 7 Cyn | Cyclopes, C. 187 Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, B. 147 Cyllabarus, C. 258 Cyllare, C. 92 Cyllene, A. 29 Cyllene, C. 92 Cyllene, C. 95 Cyllene,  | Cyanée,       | . В. 338       | Deucalion, A.  | · 9 · 39 · 47 <sup>B</sup> |
| Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Cylindus, Cyllabarus, Cyllabarus, Cyllae, Cyllene, Cyllene, Cyllene, Cyllene, Cyllene, Cyllene, Cymele Cyllene, Cylle | Cycnus, A. 102. B. 317. C 70. 102 Dictys, Cylindus, B. 147 Didon, Cyllabarus, Cyllabarus, Cyllare, Cyllene, C. 25 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cyllene, Cymele, C. 25 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cymele, Cymele, C. 25 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cymele, Cymele, C. 25 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cymele, Cymele, Cymele, Cymele, Cymele, C | Cybele, B. 3  | 70. 413. C. 20 |                | 147. C. 33                 |
| Cylindus, B. 147 Didon, C. 10 Cyllabarus, C. 258 Dieux affemblés, A. 25.3 Cyllare, C. 91 Dioméde, B. 205. 259. 30 Cyllene, A. 29 315. C. 105. 117. 119 Cymele 3 135. 252. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cylindus, B. 147 Didon, C. 10 Cyllabarus, C. 258 Dieux affemblés, A. 25.3 Cyllare, C. 91 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cyllene, A. 29 315. C. 105. 117. 115 Cymele 3 235. 252. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cyclopes,     | C. 187         | Diane, A. 22   | . 162. B. 24               |
| Cylindus, B. 147 Didon, C. 10 Cyllabarus, C. 258 Dieux affemblés, A. 25.3 Cyllare, C. 91 Dioméde, B. 205. 259. 30 Cyllene, A. 29 315. C. 105. 117. 119 Cymele 3 335. 252. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70. 102 Dictys, C. 8 Cylindus, B. 147 Didon, C. 10 Cyllabarus, C. 258 Dieux affemblés, A. 25.3 Cyllare, C. 92 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cyllene, A. 29 315. C. 105. 117. 115 Cymele, C. 95 335. 25.2.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cycnus, A. I. | 02. B. 317. C  | 95.10          | 5. C. 68. 32               |
| Cyllabarus, C. 258 Dieux affemblés, A. 25.3 Cyllare, C. 92 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cyllene, A. 29. 315. C. 105. 117. 111. Cymele 5. 255. 251. 251. 251. 251. 251. 251. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cyllabarus, C. 258 Dieux affemblés, A. 25.3; Cyllare, C. 92 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cyllene, A. 29 315. C. 105. 117. 115 Cymele, C. 95 335. 25.2.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 70. 102        | Dictys,        | C, \$                      |
| Cyllabarus, C. 258 Dieux assemblés, A. 25.3 Cyllare, C. 92 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cyllene, A. 29 315. C. 105. 117. 111. Cymele 3 235. 252. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cyllabarus, C. 258 Dieux affemblés, A. 25.35 Cyllare, C. 92 Dioméde, B. 205. 259. 301 Cyllene, A. 29 315. C. 105. 117. 115 Cymele, C. 95 135. 252. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cylindus,     | B. 147         | Didon,         |                            |
| Cyllene, A. 29 315. C. 105. 117. 11. Oymele, C. 95. 335. 252. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cyllene, A. 29 315. C. 105. 117. 115  Dymele, C. 95 335. 252. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cyllabarus,   | C. 258         | Dieux assemble | és, A. 25.3                |
| Cymele, C. 95 735. 252. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cymele, C. 95 735, 252, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cyllare,      | C. 92          |                |                            |
| Cymele, C. 95 335. 252. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cymele, C. 95 335. 252. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cyllene,      | A. 29          | 315. C. 10     | 5. 117. 11                 |
| Difcord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Discord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cymele,       | C. 95          |                | 135. 252. 25               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | and the second | •              | Difcord                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •           |                |                |                            |
| •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | •              |                |                            |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | •              | ·              |                            |

# DES MATIERES.

| Discorde,    | Λ. 12           | Enée, C.162. | 208. 215.264             |
|--------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| Dodone,      |                 | Enesime,     | B. 246                   |
| Dolon,       | C. 119. 128     | Enfers,      | A. 248<br>A. 59          |
| Doripe,      |                 | Enipée,      | · A. 59                  |
|              | A. 78. C. 177   | Enippe,      | C. 110                   |
| Dorylas,     | B. 8.C. 91      | Envic.       | · A. 136                 |
|              | ellation, A. 86 |              | A. 170                   |
|              | Aars , A. 149.  |              | 147. 230. 233.           |
| ,            | 451             |              | C. 43                    |
| Dryas,       | B. 143. C. 87   | Eoiis ;      | A. 85                    |
| Dryope,      | B. 329. 335     |              | A. 61. 74                |
| Dymas,       | C. 61. 157      | Epigones,    | A. 190                   |
| •            | E.              | Epimethee,   | A. 9. 47                 |
| Aque , B.    | 182. 195. 337   | Epitus,      | · C. 268                 |
| Echidne,     | , A. 9          | Eptonia,     | C. 11                    |
|              | . i . B. 262    |              | B, 29                    |
| Echion, A. 1 | 55. 157. 210.   | Erechtée,    | B. 43. 65. 131           |
|              | B. 243          | Eresichton,  | B. 277                   |
| Echo,        | A. 178          | Erichtonius, | 1.117.119.C.23           |
| Ectonius,    | A. 157          | Eridan .     | A. 98. 101               |
| Edeus,       | A. 157          | Erigone,     | B. 75. 398               |
| Egéc,        | B. 172. 176     | Eriphile,    | ¹ <b>B</b> . 33 <i>6</i> |
| Egerie,      | C. 319. 333     | Erithe,      | B. 6                     |
| Egialée,     |                 | Erygdupe,    | C. 95                    |
| Egine, B. 74 | . 182. 195.C.4i | Erymanthe,   | (fanglier d') B.         |
| Eglé,        |                 |              | , 314                    |
| Elais,       |                 |              | 4. 317. C. 208.          |
| Elate.       |                 | Esaque,      | C. 62                    |
| Electre,     | C: 159          | Esculape, A  | . 124. T25. C.           |
| Electrion,   | <b>B.</b> 310   |              | 322.343                  |
| Elis,        | В. б            | Elon,        | B. 148. 154              |
| Elife,       | . C.210         |              | B. 147. 151              |
| Elpe,        |                 | Etc.         | A. 79                    |
| Elpenor,     |                 | Ethemon,     | B. :                     |
| Emathion,    |                 | Ether,       | A. 6                     |
| Encelade;    | 21,B, 93        | Ethion,      | В. 9                     |
| Tome I       | <b>u.</b>       |              | Li                       |



## T ABLE

| P 4A;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Evagre, C. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geans, A. 19. 23                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geryon, A.270. B. 300. 316                                 |
| Eubalus, A. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Glauce, A. 163                                             |
| Eubalus, A. 163 Evere, A. 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Glauce, A. 163<br>Glaucé, B. 171                           |
| Eumolpe, B. 66. C. \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Glaucus, A. 157, B. 159. C.                                |
| Eupalamon, B. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| Europe, A. 142.B. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gorgé, B. 255                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gorgones, A. 270. 284                                      |
| Eurydice B. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| Euryloque, C. 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gygos, B. 321                                              |
| Eurymedon, A. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| Eurypome . A. 227, C. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TI Alese, C. 96                                            |
| Euryon, B. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haliarte, A. 158                                           |
| Eurypile, B. 168, 212, 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hamadriade , A. 68. B. 949                                 |
| C. IR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Harpies, B, 135, 139, 150.                                 |
| Eurysthee . B. 501. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| Eurvihe B. 200.484. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hehé., B. 159. 333                                         |
| C. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hecase, B. 142. 155. 157.                                  |
| Eurytion, B. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| Euterpe B. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hecate, G. 204                                             |
| Exadie, C. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hecter, C. 70. 106. 103                                    |
| F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hecube, C. 61                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Holene . B. 377. C. 67                                     |
| Faunes, A. 26. B. 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Helenus . C. 139, 322, 174                                 |
| C 178, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Helenus, C, 119, 134, 176 Heliades, A, 101 Heliamus, C, 95 |
| Fer fondu, A. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Helimus C. 96                                              |
| Ferule décrite, A. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hellé, A. 256. B. 147                                      |
| Furies, A. 442. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hollen, B. 147                                             |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Helloric fête, A. 145                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Helops, C. 89                                              |
| Galanhis, B. 30<br>Galanhée, C. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hemas, B. 93                                               |
| Galciopé, B. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hercule , B. 176. 288, 205.                                |
| Gange, B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$10. C.19. 24. 106. 138.                                  |
| Ganymede , A. 143. B. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.0.0.19. 14. 100. 194.                                    |
| 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. Hemaphrodite, A. 36. 245                                |
| * THE REST OF THE | Silventaining arrange in 20' sal                           |

# DES MATTERES.

| Hermione, A. 15                         | 9 I.                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Herfé, A. 94. 117. 132. 14              |                                         |
| Hersilie . C. 28                        | 4 1 Janus , C. 242. 250                 |
| Hesione, B. 153. 315. 32                |                                         |
|                                         | 14 Jason, B. 138, 170, 243              |
| Hesperides, A. 270. B. 31               |                                         |
|                                         | 62 Icare, B. 131                        |
| Hierax A.                               | 76 Icarie, B. 398                       |
| Hiphinoils, C.                          | 91 lda, B. o                            |
| Hippafon, C. 90. 14                     | 43 Idas, B. 243. 256. C. 256            |
| Hippocoon, B. 243.31                    | Idomenée, C. 135                        |
|                                         | 63 klotée, B. 273                       |
|                                         | 83 Ilione, C. 159                       |
|                                         | 36 Uionée, B. 90                        |
|                                         | 99 Hos, B. 327. C. 23                   |
| Hippomene, B. 40                        | of Inaque, A. 19. 60                    |
|                                         | 33 Indigete, C. 261                     |
| Homme créé, A. 7.                       | . 8 Ino, A. 173. 175.247. 252;          |
| Hyacinthe. B. 3:                        |                                         |
|                                         | 09 Io, A. 59.73                         |
| Hyale, A. 1                             | (1 Johns, B. 18                         |
| Hydre de Lerne, B.191.30                | DI Iolas, B. 243. 806. 333              |
| Hyene, C. 3:                            | 15 Iole, B. 298. 305. 308. 329          |
| Hylas, C.                               | or Iphianallo, C. 311                   |
| Phylice, B. 2.                          | 43 ipnicius, B. 32 s                    |
| Figures, B. 305. 30                     | 08 Iphigenie, C. 68.74                  |
| Hylonome, C.                            |                                         |
| Hyperenor, A. 1                         |                                         |
| Hyperipe, C-1;                          |                                         |
| Hypothous, B. 2.                        | 43 Iris, A. 35. 250 C. 51. 284          |
| Hyppocrene, B.                          | 23 Ilis, A. 23. 60. 163. 209. B.        |
|                                         | * 1                                     |
| Hypsipile, B. 149. C. 1:<br>Hyrie, B 16 |                                         |
|                                         |                                         |
| Hyver, A.;                              | Ishmiques, (jeux) A 257<br>Ryle, B. 137 |
| • • •                                   | Iiij B. 137                             |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

TABLE

| Irys , B. 113. 125                                                                                     | Leucothoé, A.173.226.231.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Inle. Case                                                                                             | 1 444 257                      |
| Junon, A.8 23.61.63.76.115                                                                             | Lichas , B. 299. 302           |
| 170, 175.247.C.38.50.98                                                                                | Ligdus, B. 352                 |
| Junon, A. 8 23.61.63.76.115 170.175.247.C.38.50.98 Jupiter, A. 16. 20. 22. 59. 76. 116. 141. 143. 173. | Limniate. B. 4                 |
| 76. 116. 141. 143. 175.                                                                                | Liriope A. 177                 |
| 205. 266. 269. B. 74.266.                                                                              | 1 40008, 10. 350               |
| 176                                                                                                    | Luciter . A. 83. C. 30         |
| Jupiter-Ammon, B. 24                                                                                   | Lucine, B. 308                 |
| Jupiter-Lyceus. A. 31                                                                                  | Lune, A. 205. B. 157. 181      |
| IXION, A. 249, B. 295, 362,                                                                            | Lupercales têtes, A. 31.33     |
| C, \$3.98                                                                                              | Lycabas, B. s. C. 88           |
| , <b>L.</b>                                                                                            | Lycaon, A. 29. 31              |
| <b>T</b> Abdacus, A. 263                                                                               | Lycaste, B. 189                |
| Lalapinthe, B. 225. 239                                                                                | Lycaste, B. 189<br>Lycee, A.29 |
| Ladon, A. 69                                                                                           | Lycete, B. 6                   |
| Laerte, B. 242. C. 121                                                                                 | Lycidas, C. 88                 |
| Laius, A. 16                                                                                           | Lycomede, C. 41. 143           |
| Lampetie, A. 101                                                                                       | Lycormas, . B. 8               |
| Laomedon, B. 73. 153. 315                                                                              |                                |
| 323. C. 18. 2                                                                                          | Lyeurgue, A. 31. 213           |
| Lapithes C. 83. 10                                                                                     |                                |
| Launus, C. 252.257. 26                                                                                 | BLygis, B. 317                 |
| Latone, B. 86. 10:                                                                                     | Lyncee, B. 13. 243             |
| Latree, C. 9                                                                                           | Lyncide, D.7                   |
| Lavinie, C. 25;                                                                                        |                                |
| Laurier, A 5                                                                                           | M.                             |
| Learque, A. 252 256.B. 14                                                                              | M Acarée, C, 95. 216.          |
| Leda , A. 143. B. 7.                                                                                   | 1 1 1 230.236                  |
| Lelape, B. 204. 21                                                                                     |                                |
| Lelex, B. 243. 261. 26                                                                                 | Mantho, A. 57. B. 86           |
| Lerne, A. 5                                                                                            | Marica, A. 173                 |
| Lestrigons, C. 190. 23                                                                                 | Marpesse, B. 256               |
| Lethee, B. 36                                                                                          | 4 Mars, A. 225. C. 21          |
| Leucippe , A. 57. B. 24                                                                                |                                |
| Leuconoé, A. 12                                                                                        | 5 Matuta, A. 257               |

# DES MATIERES.

| Meandre, B. 350             | Merope, B. 131. C. 157      |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Medée B. 138. 155. 176      | Merops, A. 74. B. 131       |
| Medon, C. 88                | Metemplicofe, C. 301.332    |
| Meduse, A. 270. 184. B. 75  | Metra , B, 277              |
| Megaletor, C. 171           | Midas, B. 371. C. 8. 16. 20 |
| Megapenthe, B. 18           | Milet, B. 338               |
| Megare, B. 215. 320         |                             |
|                             | Minerve, A. 8. 119. 134. B  |
| Megere, A. 255              | 68. 77. C. 38               |
| Melampon C. 311             | Minos, A. 145. B. 178. 182. |
| Melanée B. 8                |                             |
| Melaniona B. 414            | C. 195                      |
| Melanthe B. 75              | Minotaure, B. 215           |
| Melas, B. 147               | Minyas, A. 211. 221. 240    |
| Meleagre, B, 241            | Misene, C. 215              |
| Melibée, B 98               | Mnemolyne B. 27. 74         |
| Melicerte, A. 173 253.257.  | Molion, B. 323              |
| B. 147                      | Molosse, C. 168.171         |
| Melpomene, B. 29            | Molpée B. 10                |
| Memnon) C. 152. 160         | Monichus , 'C. 97           |
| Memoire, B.27               | Mople, B. 84. C. 95. 99     |
| Menades , A. 207.208        | Morphée C. 53               |
|                             | Munichus, C. 171            |
| Menalée, C. 88              | Muses B. 20, 26             |
| Menalippe, B. 315           | Mycale, C. 86               |
| Menecius, B. 307            | Mycenes, B. 18              |
| Menelas, C. 67, 105, 125    | Mycile, C. 193. 318         |
| Menephron, B. 170, 173      |                             |
| Menete , C. 72              | Myrine, A. 271              |
|                             | Myrmidons, B. 191           |
|                             | Myrrha, B. 390              |
| Mera, B. 169. 173           | N.                          |
| Mercure, A. 2.1.23.66. 129. | A. 214,                     |
| 132. B. 24. 266. C, 32. 40  | L N Nana, B. 371)           |
| Merion, C. 136              | Narcisse, A. 177            |
| Mermere, C. 88              | Neanthus, C. 6              |
| •                           | 1 i iii                     |



## TABLE

| Nedymne,                            | · C. 90            | Enéc,       | B. 213. 241. 2 🐲   |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Neera,                              | B. 64              | Œno .       | C. 189             |
| Nelée, A. 129. B.                   | 98. 324.           | Enoë,       | B. 84              |
| C. :                                | 101. 109           | Chomaiis,   | A. 57. B. 377      |
| Nemée, (Lion de)                    | B. 314             | Enotrius,   | C. 250             |
| Nemesis, A. 180                     | o. C. 272          | Ogygès,     | A. 37              |
| Neoptoleme, voyez                   | Pirrhus.           | Oilec,      | C. 105             |
| Nephelé, A. 256                     |                    |             | B. 28              |
| Neptune , A. 20. 35                 |                    |             | B. 363             |
| B. 74. 77. (                        |                    |             | A. 20              |
|                                     |                    | Omphale,    | B. 322             |
| Nereides.                           | C. 35              | Ombias      | B. 169             |
| Nessus, B. 2                        | c. 35<br>34. C. 88 | Ophion .    | C. 85              |
| Nessus, B. 29<br>Nestor, B. 98. 243 | 325. C.            | Ora,        | C. 285             |
| •                                   | 81. 117            | Orchame,    | A. 227. 131        |
| Nicodamas,                          | · B. 84            |             | B. 40              |
| Nil,                                | A. 205             | Orion,      | C. 86. 166. 169    |
| Nilée,                              | B. 13              | Orithias,   | B. 246             |
| Ninias,                             | A. 113             | Orithye,    | B. 130, 132        |
| Niobe, A. 61, 14                    | 3. B. 85           | Omenius,    | B. 327             |
| Nifus , A. 20                       | 5B. 215            | Ornée,      | C. \$8             |
| Numa C. 292. 3                      | 19. 334            | Orphée, A   | . 109. B. 18. 359. |
| Numitor, '                          | C. 281             |             | 365. 369. C. 1     |
| Nyctée, A. 12                       | 2. C. 256          | Orphiqueso  | eremonies, A, 105  |
| Nycteis,                            | A. 263             | Orphite,    | B. ci              |
| Nyctymene, A.                       | 119. 122           | 1 ( 1mc     | 4 ~ /              |
| Nygnis,                             | A. 263             | Officis, A. | 22. 61. 96. 206.   |
| Nymphes,                            | A. 26              |             | B. 27. 353         |
| Nyphele,                            | ' A. 161           |             | A. 20. 46          |
| О.                                  |                    | ,,          | A. 244             |
| Cean,                               |                    | Ourle conf  | cliation, A. 111   |
| Ocyroc,                             | A. 125.            | jOxee,      | B. 2.59            |
| Odite, B.                           | 7. C. 95           |             |                    |
| Webalus,                            | <b>B</b> . 380     | Mlamed      | e,C.115.117.131    |
| Œcle;                               | .C. 95             |             | n, A. 173.254      |
| Œlipe, 4.26                         | 3. B. 321          | . ,         | 257. C. 192        |

## DES MATIÈRES.

| Palinure, C. 109 Perimele B. 263 Paliadium, C. 119. 134 Pallas, A. 134. 154. B. 20. 184 Pan, A. 22. 68 69. 182. C.  16. 256. 269 Panathenées fères, A. 120 Pandore, B. 131 Pandrofe, A. 117. 133. 140 Panopée, B. 243 Paon, A. 272 Paphus, B. 388 Pàris, C. 38. 67 Parnaffe, A. 39 Parihaon, B. 259 Parihenopé, B. 243 Philochete, B. 303. C. 116. 137 Parihenopé, B. 243 Philochete, B. 303. C. 116. 137 Parihenopé, B. 243 Philochete, B. 303. C. 116. 137 Philogies, B. 336 Philog |                          |         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|
| Pans, A. 12, 68, 69, 182, C.  16, 26, 269  Panathenees fères, A. 120  Pandare, B. 131  Pandion, A. 31, B. 112, 130  Pandrole, A. 117, 133, 140  Panopée, B. 243  Panon, A. 22, 68, 67  Parnaffe, A. 39  Parriamon, B. 259  Parriamon, B. 259  Parriamon, B. 210, 224  Parrocle, B. 243, C. 144  Parrocle, B. 243, C. 144  Panopée, B. 243, C. 144  Parrocle, B. 243, C. 144  Pean, C. 116  Pelie, B. 182, 196, 243, C.  19, 28, 39, 91  Pelias, B. 182, 196, 243, C.  Peliops, A. 57, B. 108, 266  Phopole, B. 37, C. 23  Peliops, A. 57, B. 108, 266  Phopole, B. 187, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Palinure,                | C. 209] | Perimele , B. 263              |
| Pans, A. 12, 68, 69, 182, C.  16, 26, 269  Panathenees fères, A. 120  Pandare, B. 131  Pandion, A. 31, B. 112, 130  Pandrole, A. 117, 133, 140  Panopée, B. 243  Panon, A. 22, 68, 67  Parnaffe, A. 39  Parriamon, B. 259  Parriamon, B. 259  Parriamon, B. 210, 224  Parrocle, B. 243, C. 144  Parrocle, B. 243, C. 144  Panopée, B. 243, C. 144  Parrocle, B. 243, C. 144  Pean, C. 116  Pelie, B. 182, 196, 243, C.  19, 28, 39, 91  Pelias, B. 182, 196, 243, C.  Peliops, A. 57, B. 108, 266  Phopole, B. 37, C. 23  Peliops, A. 57, B. 108, 266  Phopole, B. 187, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Palladium, C. 11         | 9. 134  | Periphas C. 95                 |
| Pani, A. 22. 68. 69. 182. C.  16. 256. 269 Paniathenees fères, A. 120 Pandare, B. 131 Pandlon, A. 31. B. 112. 130 Pandore, A. 9 Pandrole, A. 117. 133. 140 Panopée, B. 243 Paon, A. 72 Paphus, B. 383 Paris, C. 38. 67 Parnaffe, A. 39 Parithenopé, B. 416 Pafiphaë, B. 210. 224 Patrocle, B. 243. C. 144 Peau, C. 116 Paigone, B. 243. C. 144 Peau, C. 116 Pelies, B. 182. 196. 245. C. Philemon, B. 259 Pelias, B. 182. 196. 245. C. Philegies, B. 336 Philoctete, B. 336 Philogen, B. 336 Philogen, B. 336 Philogen, A. 270. 284 Philose, B. 366 Philose, | Pallas . A. 134. 154. B. | 10.18A  | Periphe B. 170                 |
| Pariathenées fères, A. 120 Pandare, B. 131 Pandlon, A. 31. B. 112. 130 Pandore, A. 9 Pandrole, A. 117. 133. 140 Panopée, B. 243 Paon, A. 270 Parihann, B. 259 Parihann, B. 266 Paligone, B. 243. G. 144 Patroclex, B. 143. G. 144 Pelagone, B. 245, Philemon, B. 267 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. Peliops, A. 57. B. 108. 266 Philegon, B. 336 Philegon, B. 336 Philegon, A. 270. 284 Philegon, B. 336 Philegon, B. 336 Philegon, B. 336 Philegon, A. 266 Philegon, A. 270. 287 Pende, A. 50. 56. 58 Penclope, A. 70 Penthée, B. 247 Peribée, B. 182. 196. 269 Phoroselenis, C. 28 Phoroselenis, C. 28 Phoroselenis, C. 29 Phoroselenis, C. 29 Phoroselenis, A. 270 Peribée, B. 234 Phorocy, A. 270. 283, C. 204 Phorocy, A. 270. 284, B. 29 Phorocy, A. 270. 284, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pan. A. 22. 68. 69. 1    | \$2. C. | Penies A. 164.178.B.1.110      |
| Pandare, B. 131 Pandare, A. 31. B. 112. 130 Pandore, A. 9 Pandrole, A. 117. 133. 140 Panopée, B. 243 Paon, A. 270 Parnafe, B. 243 Parnocle, B. 243 Patrocle, B. 245 Philemon, B. 243 Philemon, B. 243 Philocrete, B. 203 Philocrete | 16.26                    | 6. 269  | Pefte B. 184                   |
| Pandare, B. 131 Pandare, A. 31. B. 112. 130 Pandore, A. 9 Pandrole, A. 117. 133. 140 Panopée, B. 243 Paon, A. 270 Parnafe, B. 243 Parnocle, B. 243 Patrocle, B. 245 Philemon, B. 243 Philemon, B. 243 Philocrete, B. 203 Philocrete | Panathenées fêtes        | A. 120  | Petale B. 7.                   |
| Pandion, A. 31. B. 112. 130 Pandore. A. 9 Pandrole, A. 117. 133. 140 Panopée, B. 243 Paon, A. 72 Paphus, B. 383 Paris, C. 38. 67 Parnaffe, A. 39 Parihann, B. 259 Parihann, B. 259 Parihann, B. 210. 224 Patrocle B. 243. G. 144 Patrocle B. 143. G. 144 Patrocle B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39. 91 Pelias, B. 182. 196. 245. C. 29 Peliops, A. 57. B. 108. 266 Phlegies, B. 366 Phlegies | Pandare                  | B. 131  | Petrée . C. 86                 |
| Pandrole, A. 117. 133. 140 Panopée, B. 243 Paon, A. 272 Paphus, B. 388 Paris, C. 38. 67 Parnaffe, A. 399 Parthann, B. 259 Parthenopé, B. 416 Patiphaë, B. 210. 224 Patrocle, B. 243, G. 144 Patrocle, B. 243, G. 144 Patrocle, B. 182. 196. 248, B. 20 Pelagone, B. 288, 91 Pellas, B. 182. 196. 248, C. 19. 28. 39. 91 Pellas, B. 182. 196. 248, C. 19. 28. 39. 91 Pellas, B. 182. 196. 248, C. 19. 28. 39. 91 Pellas, B. 182. 196. 248, C. 19. 28. 39. 91 Pellas, B. 182. 196. 248, C. 19. 28. 39. 91 Pellas, B. 182. 196. 248, C. 19. 28. 39. 91 Pellas, B. 182. 196. 248, C. 19. 28. 39. 91 Pellas, B. 182. 196. 248, C. 19. 28. 39. 91 Pellas, B. 182. 196. 248, C. 19. 28. 39. 91 Pellas, B. 182. 196. 266 Philogon, B. 336 Philogon, B. 336 Philogon, C. 28 Phonodenis, C. 28 Phonodenis, C. 28 Phonodenis, C. 29 Phorbas, A. 270. 183, C. 204 Phorcus, B. 234 Phorcus, A. 270. 284, B. 29 Phorcus, A. 270. 284, B. 20 Phor | Pandion, A. 21, B. 11    | 2.130   | Phaeton A. 74. 79. 94. 101-    |
| Pandrole, A. 117. 133. 140 Panopée, B. 243 Paon, A. 172 Paphus, B. 388 Pàris, C. 38. 67 Parnaffe, A. 39 Parthaon, B. 259 Parthenopé, B. 416 Pafiphae, B. 216. 224 Patrocle, B. 243. C. 144 Patrocle, B. 243. C. 144 Pean, G. 116 Pelagone, B. 182. 196. 243. C. 198. Philocetete, B. 303. C. 116. 131 Pellag, B. 182. 196. 243. C. 198. 198. 198. 198. 199. 199. 199. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pandore.                 | Λ. 9    | B. 206                         |
| Panopée, B. 243 Phenis, A. 150. 156. B. 243 320 C. 314 Paphus, B. 388 Paris, C. 38. 67 Parnaffe, A. 39 Phedime, B. 90 Philosopher, B. 219 Philosopher, B. 219 Philosopher, B. 210. 224 Philosopher, B. 210. 224 Philosopher, B. 243. G. 144 Patrocle, B. 243. G. 144 Patrocle, B. 243. G. 144 Patrocle, B. 243. G. 144 Philosopher, B. 245 Philosopher, B. 247 Philosopher, B. 247 Philosopher, B. 182. 196. 245. C. 19. 28. 39, 91 Philosopher, B. 247 Philosopher, B. 248. 181. 196. 245. C. 19. 28. 39, 91 Philosopher, B. 246 Philosopher, A. 20. 46 Philosopher, A. 20. 46 Philosopher, A. 20. 46 Philosopher, A. 30. 56. 58 Philosopher, A. 30. 56. 58 Philosopher, A. 30. 56. 58 Phonoscenis, C. 94 Phoropher, A. 209 Phoropher, A. 209 Phoropher, A. 270 Phoropher, A. |                          | 3. 140  | Phedre C. 320, 286             |
| Baon,         A.72           Paphus,         B. 388           Pàris,         C. 38. 67           Parnaffe,         A. 39           Parithann,         B. 259           Philaus,         C. 17.1           Parthenopé,         B. 416           Pairthenopé,         B. 416           Parthenopé,         B. 416           Pairthenopé,         B. 416           Pairthenopé,         B. 416           Pairthenopé,         B. 416           Pairthenopé,         B. 416           Phile         A. 161           Phile         A. 161           Phile         A. 161           Phile         B. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Panopée.                 | B. 242  | Phonix . A. 180. 166. B. a.z.  |
| Paphus, B. 388 Paris, C. 38. 67 Parnaffe, A. 399 Parthaon, B. 259 Philamon, C. 33. 40 Philamon, C. 33. 40 Philamon, C. 33. 40 Phile, A. 161 Pafiphae, B. 216. 224 Patrocle, B. 243. C. 144 Pean, C. 116 Pegafe, A. 270. 284 B. 20 Pelagone, B. 287 Pelies, B. 182. 196. 243. C.  19. 28. 39, 91 Pelias, B. 182. 196. 243. C.  19. 28. 39, 91 Pelias, B. 182. 196. 243. C.  Philegee, B. 336 Philegee, B. 336 Philegee, B. 336 Philegen, A. 67. B. 108. 266 Philegen, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 70 Penthée, A. 209 Pephredo, A. 270 Perdix, B. 234 Peribée, B. 234 Phorcus, A. 270. 284, B. 29 Phorcus, A. 270. 284, B. 234 Phorcus, A. 270. 284, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paon .                   |         |                                |
| Paris, C. 38. 67 Parnaffe, A. 39 Parthann, B. 259 Parthenopé, B. 416 Pafiphaë, B. 210. 224 Patrocle B. 243. C. 144 Pean, C. 116 Pegafe, A. 270. 284 B. 20 Pelagone, B. 283, 91 Pellas, B. 182. 196. 243. C. 19. 28. 39, 91 Pellas, B. 182. 196. 243. C. Pellas, B. 182. 196. 243. C. Pellas, B. 182. 196. 243. C. Pellop, B. 182. 196. 243. C. Pellop, B. 182. 196. 243. C. Pellop, B. 182. 196. 243. C. Pellops, A. 57. B. 108. 266. Pellops, A. 57. C. 23 Pellope, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 70 Penthée, A. 290 Pephredo, A. 270 Perdix, B. 234 Peribée, B. 234 Phorcus, A. 270. 283. C. 204 Phorcus, A. 270. 283. C. 204 Phorcus, A. 270. 284. B. 234 Peribée, B. 234 Phorcus, A. 270. 283. C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |         |                                |
| Parnaffe, A. 39 Parthaon, B. 259 Parthenopé, B. 416 Pafiphaë, B. 216. 224 Patrocle B. 243. C. 144 Pean, C. 116 Pegafe, A. 270. 284 B. 20 Pelagone, B. 182. 196. 243. C. Pelagone, B. 182. 196. 243. C. Pelagone, B. 182. 196. 243. C. Pelias, B. 182. 196. 243. C. Pelion, B. 182. 196. 243. C. Pelion, B. 182. 196. 243. C. Pelion, B. 182. 196. 243. C. Peliops, A. 57. B. 108. 266. Pelops, A. 57. C. 23 Pelote, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 70 Penthée, B. 234 Peribée, B. 234 Peribée, B. 234 Phorcus, A. 270. 283, C. 204 Phorcus, A. 270. 284, B. 234 Peribée, B. 234 Phorcus, A. 270. 284, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 28.67   | Phedime B. oo                  |
| Parihann, B. 259 Parihann, B. 259 Parihann, B. 259 Parihann, B. 210. 224 Patrocle, B. 243. C. 124 Patrocle, B. 243. C. 124 Pegale, A. 270. 284 B. 20 Pelagone, B. 245 Pelice, B. 182. 196. 245. C. Pelagone, B. 182. 196. 245. C. Pelias, B. 182. 196. 245. C. Pelias, B. 182. 196. 245. C. Pelias, B. 182. 196. 245. C. Pelion, A. 20. 46 Pelops, A. 57. B. 108. 266. Pelops, A. 57. B. 108. 266. Phlegias, B. 6 Phocus, Phocus, C. 28 Penelope, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 70 Penthée, A. 194. 209 Pephredo, A. 270 Peribée, B. 234 Peribée, B. 234 Phorcus, A. 270. 183. C. 204 Phorcus, A. 270. 183. C. 204 Phorcus, A. 270. 183. C. 204 Phorcus, A. 270. 283. C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | A. 20   | Philaus C. 171                 |
| Parthenopé, B. 416 Pafiphaë, B. 210. 224 Patrocle, B. 243, C. 144 Peau, G. 116 Peblemon, B. 243 4 Peau, G. 116 Peblemon, B. 243 4 Peblemon, B. 243 4 Phillemon, B. 243 4 Phillytey, B. 7514 4 Peles, B. 182. 196. 248, C. Pelagone, B. 248, C. Pelagone, B. 182. 196. 248, C. Pelias, B. 182. 196. 248, C. Pelias, B. 182. 196. 248, C. Pelias, B. 182. 196. 248, C. Phillegee, B. 2, 10. 15, 135, 137, 149, 170 Pellas, B. 182. 181 Phillegee, B. 336 Philegen, A. 36, Philegen, A. 66, Philegen, A. 67, Pholos, Pholos, A. 196. 198. Penelope, A. 50, 56, 58 Penelope, A. 70 Penthée, A. 194. 209 Pephredo, A. 270 Perdix, B. 234 Peribée, B. 259 Phorcus, A. 270, 283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |         |                                |
| Pafiphaë, B. 210. 224 Patrocle B. 243 C. 144 Pean G. 116 Pegale, A. 270. 284 B. 20 Pelagione, B. 245 Pelie, B. 182. 196. 245 C. Pelias, B. 182. 196. 245 C. Pelias, B. 182. 196. 245 C. Pelias, B. 182. 196. 245 C. Pelion, A. 20. 46 Peliops, A. 57. B. 108. 266 Pelops, A. 57. B. 108. 266 Phlegion, A. 65 Penclope, A. 50. 56. 58 Penclope, A. 70 Penthée, A. 194. 209 Pephredo, A. 270 Perdix, B. 234 Peribée, B. 234 Peribée, B. 247 Phorcus, A. 270. 283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parthenopé.              |         | Phile . A. 161                 |
| Pariotic 2 243. C. 144  Pean G. 116  Regale, A. 270. 284 B. 20  Pelagone, B. 182. 196. 243. C.  Pelie, B. 182. 196. 243. C.  19. 28. 39. 91  Pelias, B. 148. 151  Phince, B. 2. 10. 15. 135.  Pelion, A. 20. 46  Pelops, A. 57. B. 108. 266.  Phlegies, B. 66. 58  Penclope, A. 50. 56. 58  Penclope, A. 70  Penthée, A. 20. 46  Perdix, B. 234  Perdix, B. 234  Perdix, B. 234  Phorous, A. 270. 183. C. 204  Phorous, A. 270. 183. C. 204  Phorous, A. 270. 284  Phorous, A. 270  Phorous, A. 270  Phorous, A. 270  Phorous, A. 270  Phorous,  | Pasiphae, B. 21          |         | Philee. B. 244                 |
| Peau G. 116 Regale, A. 270. 2841 B. 20 Pelagone, B. 245 Pelee, B. 182. 196. 245. C.  19. 28. 39, 91 Pellas, B. 128. 150. 151 Pellas, B. 148. 151 Pellon, A. 20. 46 Pelops, A. 57. B. 108. 266 Pelops, A. 57. B. 108. 266 Pelops, A. 57. C. 23 Pelops, A. 57. Pelops, A. 157 Pende, A. 156. 58 Pendelope, A. 209 Pephredo, A. 270 Perdix, B. 234 Peribée, B. 234 Peribée, B. 259 Phorcus, A. 270. 283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Patrocke . B. 243.       | C. 144  | Philemon B. 2 67               |
| Pelagone, B. 247 Pelagone, B. 247 Pelagone, B. 247 Pelée, B. 182. 196. 248. C.  19. 28. 39. 91 Pelias, B. 148. 151 Pelion, A. 20. 46 Pelops, A. 57. B. 108. 266 Pelops, A. 57. B. 108. 266 Pelops, A. 57. C. 23 Pelore, A. 157 Penée, A. 50. 56. 58 Pemelope, A. 50. 56. 58 Pemelope, A. 194. 209 Pephtedo, A. 270 Peribée, B. 234 Peribée, B. 234 Peribée, B. 234 Phorcus, A. 270. 283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |         |                                |
| Pelagone, B. 245, Philiomele, B. 113, Philiomele, B. 248, 10, 113, 1135, 1137, 149, 170 Philips, Philips, Philips, Philips, Philips, Philips, Philips, Philips, Philips, Pholos, A. 157, Pholos, A. 270, 198, 198, 199, Pholos, Pholos, A. 270, 184, C. 204, Phorcy, A. 270, 284, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pegale, A. 270, 184      | B. 20   | Philoctete. B. 202. C. 116.121 |
| Pelies, B. 182. 196. 24 5. C.  19. 28. 39, 91  Pellas, B. 148. 151  Pellon, A. 20. 46  Pelops, A. 57. B. 108. 266  Pelops, A. 57. C. 23  Pelors, A. 157  Pende, A. 157  Pende, A. 50. 56. 58  Penelope, A. 70  Penthée, A. 194. 209  Pephredo, A. 270  Perdix, B. 234  Peribée, B. 234  Peribée, B. 259  Phorcys, A. 270. 283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pelagone,                | 8. 245  | Philiomele B. Wiz              |
| Pellas, Pellos, Pellos, A. 20. 46 Pellops, A. 57. B. 108. 266 Pellops, Pellops, A. 157. B. 108. 266 Phlegen, Phlegen, A. 65 Pellops, A. 157 Pende, Pende, Pende, Pende, A. 50. 56. 58 Phonodenis, Pende, Pende, A. 194. 209 Pephtedo, Perdix, Perdix, Perdix, B. 234 Peribée, B. 259 Phorcus, Phorcus, A. 170. 185. C. 42.89 Phorcus, Phorcus, A. 170. 185. C. 42.89 Phorcus, Phorcu | Peles R 121 106 4        |         | DAGGA D                        |
| Pelòps, A. 57. B. 108. 266.  377. C. 23 Pelors, Pende, A. 50. 56. 58 Pende, Pende, A. 70 Penthée, A. 194. 209 Pephredo, Perdix, Perdix, B. 234 Peribée, B. 234 Peribée, B. 259 Phorcys, A. 270. 283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19. 28.                  | 39. 91  | 127, 149, 170                  |
| Pelòps, A. 57. B. 108. 266.  377. C. 23 Pelors, Pende, A. 50. 56. 58 Pende, Pende, A. 70 Penthée, A. 194. 209 Pephredo, Perdix, Perdix, B. 234 Peribée, B. 234 Peribée, B. 259 Phorcys, A. 270. 283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pelias, B. 14            | 8. 162  | Philegée B. 336                |
| Pelops, A. 57. B. 108. 266.  \$77. C. 23 Phlegron, G. 95. Pelors, A. 157 Penée, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 70 Penthée, A. 194. 209 Pephtedo, A. 270 Perdix, B. 234 Peribée, B. 234 Peribée, B. 259 Phorcus, A. 270. 183. C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |         |                                |
| Pelors, A. 157 Penée, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 70 Penhée, A. 191. 209 Pephredo, Perdix, Peribée, B. 234 Phorcus, Phorcus, A. 270 Phorcus, Phorcus, A. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pelòps, A. 57. B. 108    | 5. 266. | Phlegen A & C                  |
| Pence, Pence, A. 157 Pholus, C. 28 Phonoelenis, C. 94 Phonoelenis, C. 94 Phonoelenis, C. 30, 198 Phonoelenis, C. 30, 198 Phorbas, A. 271.B.5.C.42.89 Phorcus, Peribée, B. 234 Phorcus, A. 270.183, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 3 <b>377</b>           | C. 23   | Phlegron _ G. o.r.             |
| Penée, A. 50. 56. 58 Penelope, A. 70 Penthée, A. 194. 209 Pephtedo, A. 270 Perdix, B. 234 Peribée, B. 234 Peribée, B. 259 Phorcus, A. 270. 283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kelote                   | A. 157  | Pholus.                        |
| Pentlope, A. 70 Penthée, A. 194. 209 Pephredo, Perdix, Peribée, B. 234 Phorcus, Phorcus, A. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rence, .A. so.           | 56. 58  | Phonolenis C. 44               |
| Peritée, A. 194. 209 Pephredo, A. 270 Peridix, B. 234 Peribée, B. 234 Phorcus, A. 270. 283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | renelope,                | A. 70   | Phoque B. 181. 196.198.        |
| Peribée,  Peribée,  A. 270 Phorbas, A. 271.B. 5.G. 42.89 Phorcus,  A. 270 Phorcus,  A. 270 Phorcus,  A. 270 Phorcys,  A. 270.183, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penthét, A. 19           | 4. 209  | C. 30, 39                      |
| Peribée, B. 234 Photeus, A. 270<br>Peribée, B. 259 Phoreys, A. 270.283, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pephredo .               | A. 270  | Phorbas, A. 271.B. 5.C. 42.89  |
| Peribée, B. 259 Phorcys, A. 270.183, C. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perdix,                  | B. 234  |                                |
| Periclymene, C. 161. 109 Photonee, A. 31. 61. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peribée,                 | B. 259  | Phoreys A. 270.183. C. 204     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Periclymene, C. 10       | 1. 109  | Phoronée, A. 31. 61. 143       |

| I A D L E.                                                          |                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| Phrontis, B. 147                                                    | Procas, C. 268                                |  |  |  |
| Phryxus . A. 216, 218. B.                                           | Procris, B. 132. 199. 209                     |  |  |  |
| 118. 147. 172                                                       | 210                                           |  |  |  |
| Phyllias B. 169 Picus C. 1241. 250                                  | Procruste . A. 177                            |  |  |  |
| Picus, C. 1241. 250                                                 | Proems A. 269                                 |  |  |  |
| Pierides, B. 23. 62                                                 | Progné B. 112                                 |  |  |  |
|                                                                     | Promethée , A. 7. 8. 47. 243.                 |  |  |  |
| Pirithous, B. 243-261. 166.                                         | B. 317. C. 38                                 |  |  |  |
| 4 4 161,0 to 5, 20 243, 201, 200.                                   | Propetides B. 382                             |  |  |  |
| Pirrha, A. 9. 39. 47                                                | Properides B. 382<br>Proferpine A. 205. B. 34 |  |  |  |
| Difference A. 9. 39. 47                                             | Deerfo A = R and and                          |  |  |  |
| Pifenor, C. 88                                                      | Protée, A. 78. B. 272. 273.                   |  |  |  |
| Pifistrate, A. 46                                                   |                                               |  |  |  |
| Pirkon , A. 48. B. 205                                              | Protenor, B.7                                 |  |  |  |
| Pirtacus • C. 6                                                     | Protesilas, C. 70.77                          |  |  |  |
| Puthee, B. 190. 266. C. 336                                         | Pfamathe, C, 37.41                            |  |  |  |
| Pittacus C. 6<br>Pitthée , B. 190. 266. C. 336<br>Pleiades , A. 141 | Pfammineus, A. 158                            |  |  |  |
| Plexippe . B. 242. 249                                              | Psecas, A. 161                                |  |  |  |
| Plongeon, C 63                                                      | Preleon, B. 210                               |  |  |  |
| Piuto, C. 22                                                        | Preleon, B. 210<br>Prerelas, B. 212           |  |  |  |
| Pluton . A. 20. B. 11. 19                                           | Pyzas B: 73 80 84                             |  |  |  |
| Follux, B. 243                                                      | Pygmalion, B, 385. C. 210                     |  |  |  |
| Polydamas, . C. 100                                                 | Pygmées B. 73. 80. 316                        |  |  |  |
| Polydecte, A. 269. 273. B. 17.                                      | Pyracmon, C. 95                               |  |  |  |
| 19                                                                  |                                               |  |  |  |
| Polydemon, B. 6                                                     | Pyrenée B. 21                                 |  |  |  |
| Polydore, A. 263. C. 140.                                           | Pyretus, C. 95                                |  |  |  |
| 1.8                                                                 | Pyrois, A. 85                                 |  |  |  |
|                                                                     | Pyrrhus, C. 144. 146                          |  |  |  |
| Polymnestor, C. 140. 158                                            | Pythagore 5 C. 296. 331                       |  |  |  |
| Polypemon, B. 170                                                   |                                               |  |  |  |
| Polypheme , C.178. 188. 228                                         | 0.                                            |  |  |  |
| Polyte, C. 236                                                      | Uminus, C. 284                                |  |  |  |
| Polymene, C. 111. 145. 155                                          | Quiris, A. 173                                |  |  |  |
| Pommes d'Or, Bus 17.                                                |                                               |  |  |  |
| Domana C 468                                                        | D Emulus, C. 268                              |  |  |  |
| Pomone, C. 268                                                      | Remus. C. 281                                 |  |  |  |
| Portumnus . A. 258                                                  | Renommée C 68                                 |  |  |  |
| Pretus, B. 17, 18. C. 311                                           |                                               |  |  |  |
| Priam, B. 325. C. 25. 138.                                          | Lingualisme, W. 14). pulate.                  |  |  |  |
| Printer C. 269                                                      | Phanie A 761                                  |  |  |  |
| Printemps , A. 79                                                   | Rhanis, A. 161                                |  |  |  |
|                                                                     |                                               |  |  |  |

# DES MATIERES.

| Rheo,                                  | C. 168                | Smilax,     | A. 236. 243                                                |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Rhefus,                                | C. 119. 128           | Soleil,     | A. 77. 225.230                                             |
| Rhetée,                                | B. 4                  | Sommeil,    | C. SI                                                      |
| Rhetenor,                              | C. 256                | Songes,     | C. 53                                                      |
| Rhetus,                                | C. 87                 | Sperchée,   | A. 59                                                      |
| Rhodé,                                 | . A. 94               |             | C. 169                                                     |
| Rhodope,                               | B. 73                 | Stellio,    | B. 38.63                                                   |
| Rhodos,                                | 'A. 227               | Steno,      | A. 270                                                     |
| Riphée.                                | C. 90                 | Stephilus,  | C. 169                                                     |
| Rome fondée                            | C. 281                | Stenelće,   | A. 102. B. 311                                             |
| Riphée,<br>Rome fondée,<br>Romulus, A. | 173. C. 166.          | Stenobće,   | B. 18                                                      |
|                                        | 281. 283              | Sterces,    | B. 250                                                     |
| Rosée,                                 |                       | Stiphele,   | C. 95.                                                     |
| S.                                     |                       | Stymphale   |                                                            |
| C Abazie fêre                          |                       | Stvx        | A. 82. 171                                                 |
| Salmecis,                              | A: 216. 245           | Supvlus.    | C.12 t                                                     |
| Salmonée,                              | A: 236. 245<br>C: 110 | Sybarites.  | C. 329                                                     |
| Sangar,                                | Č 157                 | Sylvains,   | A. 26                                                      |
| Sarpedon, A                            |                       |             | C. 267                                                     |
|                                        | 16.19. B. 75          |             | C. 178                                                     |
| Satures                                | C. 269                | Syracule    | C. 330                                                     |
| Schoenée,                              | B. 414                | Syrinx.     | A. 68                                                      |
| Scorpion confte                        |                       | ,           | <b>T.</b>                                                  |
| • •                                    | 86                    | Agès,       | C. 324. 339                                                |
| Scylla, B. 141.                        | 215. C. 177.          | L Talos,    | B. 235                                                     |
|                                        | 191. 201. 204         | Tantale,    | A. 249. B. 87. 90.                                         |
| Scyron,                                | B. 177                | -           | 362. C. 22                                                 |
| Scyton,                                | A. 236. 242<br>A. 170 | Taphius,    | B. 310                                                     |
| Semelé ,                               | A. 170                | Tarpeia,    | C. 281. 287                                                |
| Semiramis,                             | A. 214. 222           | Tatius,     | C. 283                                                     |
|                                        | A. 61. B. 181         | Taunus.     | B. 210.                                                    |
| Sibylle,                               | C. 215. 218           | Telamon,    | B. 1824 196. 243<br>23. C. 19. 39. 105<br>A. 245<br>C. 94. |
| Sicharbas,                             | C. 210                | 315.3       | 23. C. 19. 39. 105                                         |
| Silene,                                | C. 8, 10              | Telchiniens | , A. 245                                                   |
| Silvain,                               | C. 269                | Teleboas,   | C. 94.                                                     |
| Sinis,                                 | B. 177                | Telephe,    | C. 72.                                                     |
| Sipyle,                                | B. 89                 | Teleste,    | B. 354                                                     |
| Sirenes,                               |                       | Telethuie,  | B. 352                                                     |
| Silyphe, A, 249                        | . 258. B.362.         | Tempêre.    | C. 45                                                      |
| •                                      | A                     |             |                                                            |
| . • ;                                  | .C. 115               | Terée,      | <b>5.</b> 111. C. 90                                       |



### TABLES DES MATIERES.

| Terplichore, B. 19                                          | This was the Reserve                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terro A                                                     | Toifon d'Or, B. 138. 175                                                                                                                                               |
| Teucer, C. 23. 26. 122                                      | Toxée, B. 243.249<br>Trieterides fêtes, A. 201.208                                                                                                                     |
| Teutame, A. 143                                             | Triones A & R 189                                                                                                                                                      |
| Thalie, B. 29                                               | Trippes, R. 61. 62                                                                                                                                                     |
| Thempies A ar                                               | Trieterides fêtes, A. 201. 208 Triopas, A. 61. B. 289 Triptoleme, B. 43. 61. 63 Triptol. A. 40. 78. C. 194                                                             |
| Thanmas Con                                                 | Tran B and C 11                                                                                                                                                        |
| Thamnus, A. 98 Thaumas, C. 88 The es bâtie, A. 166 Thillian | Trave bisis C 29 prife                                                                                                                                                 |
| Thélépassa, A. 150                                          | B or C (8 118                                                                                                                                                          |
| Themis A 8 to account                                       | B. 315. 323. C. 68. 138                                                                                                                                                |
| 2 menuis , A. S. 39, 103, 211,                              | Turnus, C. 253, 257.<br>Tydće, B. 259. C. 258                                                                                                                          |
| Themisto, 333, 337                                          | Tundana B. 259. (62)                                                                                                                                                   |
| Therefore C                                                 | Tyndare, B. 325<br>Typhée ou Typhon, A. 9.                                                                                                                             |
| Theorems, C. 22                                             | Typnce on Typnon, A. v.                                                                                                                                                |
| Theorem,                                                    | 21.22. 23. B.24. 26. 31. 33.                                                                                                                                           |
| Theres, C 165                                               | Tyndare, B. 325 Typhée ou Typhon, A. 9- 21.22. 23. B.24. 26. 31. 33. C. 204 Tit he, B. 18 Tyro, C. 110.                                                                |
| Theree, B. 172. 175. 226. 241. 243. 260. 287. 314.          | 1 it me ; D. 16                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                        |
| 241. 243. 260. 287. 314.                                    | V.                                                                                                                                                                     |
| 712. C. 84                                                  | Enilie, C. 242                                                                                                                                                         |
| I neiphis, B. 317                                           | V Vents, A. 6                                                                                                                                                          |
| I nellatus, B. 323                                          | Venulus, C. 253.258                                                                                                                                                    |
| 1 neitias , B. 243                                          | Venus, A. 23. 125. 253. B.                                                                                                                                             |
| I netis, A. 81, 85, 113, C 19.                              | V. V. Enilie, C. 242 Vents, A. 6 Venulus, C. 253-258 Venus, A. 23. 215-253. B. 24. 4021 426. C. 38. 352. Vertumne, C. 269 Virbius, C. 323 Tiloffo R. 217. 242. 286. C. |
| 27.38                                                       | Vertumne, C. 169                                                                                                                                                       |
| Inione, A. 205                                              | Virbius, C. 323                                                                                                                                                        |
| I hirce , B, 259                                            | Ulysie, B. 213. 243. 286. C.                                                                                                                                           |
| 1 hilbe . A. 214                                            | 105.121.228.239                                                                                                                                                        |
| Thoacte, B. 9                                               | Ulysse, B. 213. 243. 286. C.  105. 121. 228. 239  Voie de lair, A. 15  Upis, A. 163  Uranie, B. 20. 29  Uranus, A. 19  Vulcain, A. 76. 225. 239  X.                    |
| Thoas, B. 149. C. 75. 135.                                  | Upis, A. 163                                                                                                                                                           |
| 138                                                         | Uranie, : 20.29                                                                                                                                                        |
| Inyone, A. 173                                              | Uranus, A. 19,                                                                                                                                                         |
| Tiberinus C. 268                                            | Vulcain, A. 76. 225. 239                                                                                                                                               |
| Tirelias, A.57. 175.190.B. 86                               | <b>X</b> ⋅ ,                                                                                                                                                           |
| Tifiphone, A. 251 Titans, A. 21, 12, 244.                   | V                                                                                                                                                                      |
| Titans, A. 21, 32, 244.                                     | L Utus, _ B. 205                                                                                                                                                       |
|                                                             |                                                                                                                                                                        |
| Titon , A. 94. B. 205. C. 160                               | 7 Ephire, A.6                                                                                                                                                          |
| Titye 1. A. 249. B. 362                                     | Zethès, B. 13.4. 137.                                                                                                                                                  |
| Tlepaleme, B. 326. C. 100                                   | Z Ephire, A. 6 Zethès, B. 134, 137. 150 Zethès                                                                                                                         |
| Imojus , & 322. C. 16, 21                                   | Zerhus, B. 131                                                                                                                                                         |
|                                                             | • •                                                                                                                                                                    |

#### APPROBATION.

T'A1-lû par ordre de Monseigneur le Garde des Socaux, la Musamorphoses d'Ovide, tradusces en François, avec des Romasques & des Explications historiques, par M. l'Abbé Banier, dont on peut permettre l'impressique. À Paris ce 19 May 1736.

Signé, LANCELOT.

### PRIVILEGE DU ROL

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre 1 à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieurenans Ciyils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra ; SALUT. Notre bien amé Pienne-Michel-Huart, Libraire à Paris, Nous ayant fait re-montrer qu'il fonhaiteroit faire imprimer & donner au Public un Livre qui a pour titre : Les Mésamosphoses d'Ovide, maduises en François, avec des Remarques, par le Sieur Abbé Banier; S'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège sur ce nécessaires offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & heatt caractères, suivant la feuille imprimée & attachée pour modele sous le contrescel des présentes, A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Livre, ci-dessus spécifié, en un ou plusieurs volumes, conjointement ou séparement, & autant de fois que bon lui semblera, sur papier & caractères conformes à ladire seuille imprimée & attachée sous notredit contrescel, & de le vendre, faite vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de six années consécutives, à compter du jour de la date desdites Présentes s faisons désenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéisfance: Comme aussi à tous Libraires. Imprimeurs, & autres, d'mprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre ci-dessus exposé, en tout ni en parrie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Exposant, & de tous depens, dommages & interêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout



au long sur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression de ce Livre sera faire dans notre Royanme & non ailseurs, & que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & nosamment à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant de l'exposer en vente, la Manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudir Livre, sera remis dans le même état ou l'Approbation y auta été donnée, ès mains de notre très-cher & Féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur CHAUVELIN, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre trèscher & Feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur CHAU-VALIN; le tout à peine de nullité des Presentes. Du contenu desquelles , vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant au ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans soutstrir qu'il leur soit fair aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Presentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Livre, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amés & Féaux Confeillers & Sécretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huisser ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles tous Acles requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : car tel est notre plaisir. Donnée à Versaille, le vingtième jour du mois de May, l'an de grace mil fept ceux trente fix, & de notte Régne le vingt-unième. Par le Roi en ion Conseil.

Signé SAINSON.

Registré sur le Régistre IX, de la Chambre Reyale & Syndical des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nº 284, fol. 257, conformément aux anciens Réglemens, confirmés par colus du 28, Février 17.23. A Paris, se 17. Mai 1736.

Signé, G. MATRIN, Syndica

De l'Imprimerie de QUILLAU-

•

\_\_

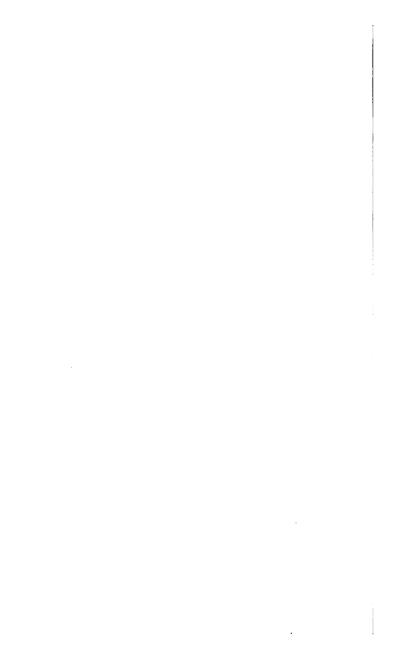

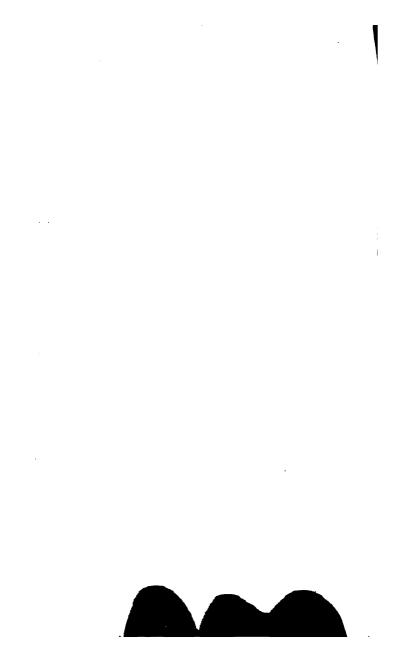





